



# CHRONIQUE D'IBN ŞAGHIR

#### SUR LES IMAMS ROSTEMIDES DE TAHERT

PAR

## A. DE C. MOTYLINSKI

PROFESSEUR A LA CHAIRE D'ANABE DE CONSTANTINE DIRECTEUR DE LA MÉDERSA

(Extrait du tome IV des Actes du XIV Congrès International des Orientalistes.)

PARÍS ERNEST LEKOUX, ÉDITEUR 28, RUE BONAPARTE (VI°)

1907

## CHRONIQUE D'IBN SAGHIR

#### SUR LES IMAMS ROSTEMIDES DE TAHERT

PAR

#### A. DE C. MOTYLINSKI

Professeur à la chaire d'arabe de Constantine, Directeur de la Médersa,

## **PRÉFACE**

Dans une étude publiée en 1885, sous les auspices de l'École des lettres d'Alger, j'ai signalé, en en donnant un résumé, un document concernant les imâms Rostemides de Tâhert, attribué à un certain Ibn Şaghir.

C'est le texte complet de ce manuscrit dont il n'existe, à ma connaissance, qu'une seule copie au Mzâb, que je donne aujourd'hui. La traduction qui y est jointe aurait dû, pour former un tout complet et faciliter les recherches ultérieures, être accompagnée de notes étendues sur les origines et les croyances des Abâdhites, les débuts et le développement de la secte dans le Maghrib, ainsi que sur les événements historiques qui ont précédé et amené la fondation de Tâhert.

Le cadre restreint de ce travail, simple contribution à l'histoire encore à faire du kharedjisme africain, ne me permettait pas d'insister sur ces intéressantes questions qui du reste ont été déjà traitées partiellement.

Je ne puis mieux faire pour l'instant que de renvoyer à

la Chronique d'Abou Zakarya, traduite et annotée par notre regretté Masqueray.

Je me permets aussi d'indiquer, comme références, mes modestes publications sur les Abâdhites d'Afrique, Guerara depuis sa fondation, Le Djebel Nefousa et en dernier lieu La 'Aqida abâdhite, qui vient de paraître dans le volume que l'École des Lettres a publié à l'occa-

sion du Congrès qui nous réunit.

La relation d'Ibn Saghir est jusqu'à présent le plus ancien document qui nous soit parvenu sur les Abâdhites du Maghrib. Elle ne doit pas être comprise dans la série des Chroniques rédigées par les docteurs de la secte, Chronique d'Abou Zakarya, T'abaqât de Derdjini, Djaouâher d'El Berrâdi, Kitâb es Siar de Chemmakhi et autres recueils secondaires, analogues aux Acta Sanctorum, qui forment le fond de la bibliothèque historique des Abâdhites du Mzab et de leurs frères de Djerba et du Djebel Nefousa.

Elle est l'œuvre d'un musulman étranger à la secte qui a habité la Tâhert des Rostemides, sous les règnes des derniers princes de cette famille, et a eu la curiosité de recueillir de la bouche des Abâdhites de cette ville les traditions transmises sur 'Abd er Raḥmân ben Rostem et ses successeurs.

La Chronique d'Ibn Şaghir s'arrête au règne d'Abou Hâtim Yousof qui succéda à son père Abou 'l Yaqzhân en 281 hég. et fut détrôné et remplacé par Ya'qoub ben Aflah', puis rétabli. Elle ne fait pas mention des événements violents et tragiques qui précédèrent, d'un an ou deux peutêtre, la destruction de Tâhert par le dâ'i Abou 'Abd Allah (296 hég.). Elle paraît donc avoir été rédigée vers 290.

En tant qu'histoire générale des Abâdhites, elle n'a pas la valeur de la Chronique d'Abou Zakaryâ. Elle est l'histoire plutôt anecdotique que politique des princes rostemides, la monographie de la Tâhert abâdhite dans sa vie intime, avec ses compétitions d'influences intérieures et extérieures qui ont donné lieu à une longue série de luttes fratricides. Mais elle n'en est pas moins précieuse pour la connaissance de certains événements sur lesquels les chroniqueurs abadhites ont glissé trop rapidement ou qu'ils ont même passés sous silence afin de laisser à leurs imams le rôle de pontifes impeccables et de ne pas porter préjudice à l'honneur de la secte.

Fondée en 144 par 'Abd er Raḥmân ben Rostem dans les circonstances que tout le monde connaît, Tâhert voit s'augmenter rapidement le premier noyau de peuplement formé par un groupe de Nefousa venus à la suite de leur futur imâm et de quelques émigrés de l'Ifriqia. Ce n'est cependant qu'en 160 ou 162, d'après Abou Zakaryâ, que les Abâdhites groupés dans la ville nouvelle, confèrent l'imamat à 'Abd er Raḥmân.

Fournel estime qu'il est rationnel de saire partir le règne de ce prince de l'année même de la fondation de la ville (Berbers, t. V, p. 90, 91). Il est au contraire très naturel d'admettre pour le commencement de son imamat la date de 160. En effet, il ne saut pas oublier qu'Abou Hâtim El Melzouzi, que les historiens orthodoxes représentent comme un simple chef de l'insurrection berbère, avait été nommé par les Abâdhites imâm de désense (امام الدفاع) en 145 et qu'il exerça le commandement avec ce titre qui ralliait autour de lui toutes les forces des Kharedjites, jusqu'en 155, année où il sut tué à Djenbi par les troupes de Yezid ben Hâtim.

Ce désastre dans lequel périrent, d'après En Nouaïri, trente mille Berbères, porta un terrible coup au Khared-jisme. Il amena probablement un mouvement d'émigration des Nesousa, des Hoouâra et autres tribus vers le Maghrib central. Pour échapper à l'autorité de Yezid ben Ḥâtim, les Abâdhites se rallièrent autour d'Abd er Raḥmân ben Rostem et c'est alors seulement, quand la population de la ville se sut augmentée par l'apport de ce nouveau peuplement, que les citadins et les nomades abâdhites donnèrent à leur chef 'Abd er Raḥmân le titre d'imâm.

C'est ainsi que nous voyons s'établir en plein Maghrib central un royaume berbère gouverné par des princes abâdhites d'origine persane qui se succéderont jusqu'en 296.

Les historiens donnent une durée de 6 ou 8 ans à l'imâmat d'Abd er Rahman. Notre chroniqueur nous déclare naïvement et malheureusement qu'il a oublié le chiffre des années de son règne.

Au témoignage de tous, 'Abd er Raḥman fut un modèle de simplicité, d'austérité et de désintéressement.

Son fils et successeur, 'Abd el Ouahhab, eut un long règne de quarante ans. Les premières années de son principat furent calmes et heureuses; mais bientôt, sous le couvert de théories religieuses relatives à l'imamat qu'a longuement développées Abou Zakarya, les compétitions et les luttes d'influence se firent jour. L'élément nomade aspira bientôt, comme il l'a toujours fait dans les cités des hauts plateaux et du Sahara, à jouer un rôle prépondérant dans les affaires de la ville et à exercer à son profit une action directe sur l'imâmat. C'est alors que nous voyons se produire la première scission, qui donna naissance au grave schisme des Nokkar. Le sang coule ed part et d'autre. Meimoun, fils d','Abd el Ouahhâb est assassiné par les dissidents et, suivant Abou Zakarya, l'imam lui-même n'échappe à leurs coups que grâce à sa perspicacité et à son énergie. La cité berbère où régnaient l'union et la concorde a désormais ses coffs, et les divisions amèneront fatalement la décadence du royaume.

Abou Sa'id Aflah succède à son père 'Abd el Ouahhab. C'est le plus long règne de la dynastie des Benou Rosteni; il eut une durée de cinquante ou de soixante ans.

Energique et brave, préparé au commandement par les luttes dans lesquelles il a joué un rôle marquant, rompu au maniement des affaires avant la mort de son père, il gouverne avec autorité. La ville prend sous sa direction un développement extraordinaire. Par son habile politique, il réussit à rallier autour de lui les tribus et à se faire craindre d'elles, tout en maintenant la paix dans les groupes d'origines si diverses qui formaient la population de la ville,

Abou Bekr, fils d'Aflah, n'est porté au pouvoir à la mort de son père que grâce à l'absence de son frère Abou'l Yaqzhân, arrêté et retenu prisonnier par les 'Abbasides pendant qu'il faisait le pèlerinage de la Mekke. Le nouvel imâm, beau cavalier, ami des lettres et des plaisirs n'a pas l'austérité de ses prédécesseurs. Il se laisse dominer par son beau-frère Mohammed ben 'Arfa.

Abou'l Yaqzhan, revenu de l'Orient, prépare en secret son avènement au trône; tout en affectant le plus grand respect pour son frère, il travaille sans cesse à sa popularité et rallie bientôt autour de lui le groupe important des Nesousa qui sont toujours restés les soutiens de la dynastie Rostemide. Il excite son frère à se débarrasser de Mohammed ben 'Arfa qui lui porte ombrage. L'assassinat de ce personnage qui avait dans la ville une influence considérable amène une longue guerre civile.

Abou Bekr est obligé de quitter la ville où l'anarchie la plus complète va régner pendant plusieurs années. De son côté Abou'l Yaqzhan s'est retiré chez les Loouata avec les partisans qu'il a su gagner à sa cause. C'est là qu'il est proclamé imam; mais il se voit contraint pour pénétrer dans la ville de faire appel aux contingents des Nefousa de la Tripolitaine. Avec leur appui, il triomphe des dernières résistances et prend définitivement le pouvoir. Les chroniqueurs ont négligé de nous renseigner sur la fin d'Abou Bekr. Ibn Ṣaghir assigne au règne d'Abou'l Yaqzhan une durée de quarante ans et donne comme date de sa mort l'année 281.

Son fils Abou Hatim Yousof qui lui succéda n'avait été porté au pouvoir que par un des partis de la ville, sans l'assentiment des tribus. Son règne, auquel les chroniqueurs abadhites assignent une durée de 12 ans, est profondément troublé par les luttes intestines qui ensanglantent la ville.

La bataille de Manou (283) porte le dernier coup au Kharedjisme dans le Maghrib oriental et la puissance des Benou Rostem est partout ébranlée. La famille des Rostemides, devenue très nombreuse, est divisée par des rivalités et des haines qui contribuent encore à affaiblir l'autorité du prince. Les tribus seules sont désormais maîtresses des destinées des souverains qu'elles proclament et déposent à volonté. C'est ainsi que nous voyons Abou Hâtim, chassé de la ville, se réfugier chez les Hoouâra et faire avec eux la guerre à son oncle Yâ qoub ben Aflaḥ qui a été désigné comme imâm à sa place; il le détrône à son tour et, toujours avec l'appui des tribus, reprend le pouvoir.

C'est là que s'arrête la Chronique d'Ibn Saghir. On sait par Abou Zakarya qu'au moment de la prise de Tahert (chaoual 296) Ya'qoub s'enfuit et se réfugia à Ouargla avec son fils Abou Soleiman.

Quant à Abou Hâtim, il résulte clairement d'un passage de la même Chronique (p. 217, 218) qu'il périt assassiné par son frère Yaqzhân ou par les fils de ce dernier. On sait que Yaqzhân qui ne dut garder que peu de temps le pouvoir fut mis à mort par le dâ'i Abou 'Abdallah avec un grand nombre de membres de la famille des Rostemides.

Ainsi finit la Tâhert abâdhite, après 152 ans d'existence et s'éteignit la dynastie des Benou Rostem qui avaient exercé l'imâmat pendant 134 ou 136 ans.

La chronologie de l'histoire de cette famille est encore incertaine; il n'est guère possible de se fier aux chiffres donnés par Ibn Saghir ou autres pour la durée des différents règnes. Ces périodes de trente, quarante ou cinquante années qu'ils indiquent ne paraissent être que des chiffres ronds fort approximatifs. Il est en effet facile de se rendre compte qu'en additionnant la durée donnée pour les différents règnes, sans y comprendre celui d'Abou Bekr ni celui de Ya'qoub, on arrive à un total qui dépasse la durée de la dynastie.

On consultera avec fruit sur ce sujet le tableau synchronique que M. René Basset a dressé à la suite de la préface de son excellente étude sur Les sanctuaires du Djebel Nefousa.

#### TEXTE ARABE

بسم الله الرحمان الرحيم

ذكر بعض الاخبار في الايمة الرستميين منفول من ابن الصغير \*

# و لاية عبد الرحان بن رستم

اخبرنی غیر واحد من الاباصیة عن من تفدم من اباتهم فالوا لما نزلت الاباصیة مدینة تاهرت و ارادوا عبارتها اجتمع روساؤهم فالوا فد علمتم انه لا یفیم امرنا الا امام نرجع الیه فی احکامنا و بنصو مظلومنا من ظالمنا و یفیم لنا صلاتنا و نودی الیه زکاتنا و یفسم فینا فلبوا امرهم فیما بینهم فوجدوا کل فبیل منهم فیه راس او ریفسم فینا فلبوا امرهم فیما بینهم فوجدوا کل فبیل منهم فیه راس او راسان او اکثر یدبر امر الفبیل و یستصف امر کامامة فغال بعصهم و لعص انتم روساء ولا نامن ان یتفدم واحد علی صاحبه فتبسد نیته و یکثر کافختلاف و یغل کایتلاف و لکن هذا عبد الرجان بن رستم و یکثر کافختلاف و یغل کایتلاف و لکن هذا عبد الرجان بن رستم کافبیله نامی الدول میشون و ناظرا ففلدوه امورکم فان عدل الحمال ابو فندلک الذی اردتم وان سار فیکم بغیر العدل عزلتموه و لم تکن له فبیلة تمنعه و کا عشیرة تدفیع عنه فاجعوا رایهم علی ذلک ثم نهضوا فبیلة تمنعه و فالوا یا عبد الرجان رضیک کامام فی ابندائنا و نحن کلان نرضی بک و نفدمک علی انفسنا ففد علمت انه لا یصلی امرنا

الا امام ناججاً اليه في امورنا ونحكم عندة فيها ينوب من اسبابنا ففال لهم أن أعطيتموني عهد الله و ميثافه لتستطيبوا الى و لتطيعوني بيما وابن المحف و طابفه فبلت ذلك منكم باعطوة عهد الله و ميثاف على ذلك و شرطوا عليه مثل ما شرط عليهم و فدموة على انبسهم و الفوا اليه بايديهم بسار بهم بسيرة جيلة حيدة اولهم و اخرهم ولم ينفموا عليه في احكامه حكما ولا في سيرة سيرة و سارت بذلك الركبان الى كل البلدان و كانت له فصص حكوما لا يمكن ذكرها الا على وجه وان اتم الصدف بيها ولا احربها على معانيها ولا ازيد بيها ولا انفص منها أذ النفص بي الخبر والزيادة ليس بيه من شيم ذوى المروات ولا من اخلاف ذوى الديانات وان كنا للفوم مبغصين و لسيرهم كارهين و لممذاهبهم مستفلين بنحن وان ذكرنا سيرهم على ما اتصل بنا و عدلهم بيما ولوة بلسنا ممن تعجبه طلاوة ابعالهم و لا حسن سيرهم لما نعلمه من براءتهم ممن والاة رسول الله صلى الله عليه و سلم و فال من كنت مولاة بعلى مولاة ، اخبرني غير واحد من وجوة الاباضية عن سلفهم لما ولى عبد الرحان بن رستم ما ولى من امور الناس شمر ميزرة و احسن سيرته و جلس في مسجدة للارملة و الصعيب ولا يخاب في الله لومة لاثم بطار ذلك في اطراب الارض مشارفها و مغاربها حتى اتصل ذلك من اخوانهم من اهل البصرى و غيرها من البلدان فلها اعلموا ذلك من امرة اجعوا اموالا عظیمة و بعثوا بها مع نهر من ثفاتهم و فال بعصهم لبعض فد ظهر بالمغرب امام ملاة عدلا و سوبي يملك المشرف ويملاة عدلا مانهصوا اليه بما معكم من هذه الاموال حتى تردوا المدينة التي سكنها. بان كان على ما نفل لنا من حسن طريفته و صحة سيرته بادبعوها اليه وان

كان على غير ذلك مانظروا الى امعاله وما يتولاه من الاحكام بين رعيسه ثم اتونا بذلك كله بمضى الفوم حتى اتوا المدينة و ننولوا المصلى الذي به اليوم فبرمسالة باناخوا جالهم و وضعوا اجالهم و تقدموا مع الفادمين معهم حتى دخلوا من الباب المعروب بباب الصعا يستلون كل من لفوة من الناس عن دار الامام عبد الرجان حتى وفهوا عليها واصابوا عند بابها غلاما يعجن طينا و رجلا على سطر يصلر شفافا بيه والغلام يناوله ما يصلح به بسلموا على الغلام برد السلام ثم فالوا هذه دار كلامام مفال نعم مفالوا له استاذن لنا منه و اعلمه انا رسل اخوانه اليه من البصرة برجع الغلام راسه الى سيدة و فد علم انه سمع كلامهم بفال فل للفوم يصبرون فليلا ثم افبل على ما كان عليه من اصلاح عمله حتى انفضى و الفوم ينظرون اليه وهم شاكون بيه هل هو صاحبهم ام لا حتى نزل عن سطحه الى دارة بغسل ما كان بيديه من اثر الطين ثم توصأ وصوء الصلاة باذن للفوم بدخلوا عليه بوجدوا رجلا جالسا على حصير بوفه جلد وليس بي بيته شي سوى وسادته التي ينام عليها وسيعه ورمحه و برس مربوط في ناحية من دارة بسلموا عليه و اعلموة انهم رسل اخوانه اليه بامر غلامه باحصار طعامه باتاء بمائدة عليها فرص سخمنت وسمن وشي من مل<sub>ح</sub> بامر بتلك الفرص بهشمت و امر بالسمن بلثت به ثم فال على آسم الله ادنوا و كلوا ثم اكل معهم باكلهم فلما انفضى طعامهم فال ما موادكم و ما جاء بكم بفالوا له تحب ان تاذن لنا حتى نخلو بيما بيننا ثم نكلك بعد ذلك بفال ابعلوا بجلسوا نجنا بفال بعصهم لبعض يكبينا من السوال عنه ما راينا منه من اصلاحه لدارة بنبسه و مطعمه و ملبسه و حلية بيته مما نرى الا أن ندمع اليه المال ولا نشاور احدا ميه و كان

الذي معهم من المال ثلاثة اجال باجمع رايهم على حل المال اليه ورجعوا اليه ثم افبلوا عليه بفالوا اعزك الله معنا ثلاثة احال من المال بعث بها الیک اخوانك لتنهی بها على زمانك و تصلح به شانك مِفَالَ هَذَةُ الصِّلاةُ فَد حَصَرُ وَفَتُهَا وَيَحَن يَخْرِجِ الى المسجد الجامع ونصلی بالناس و نعلمهم بما جثتم به ففالوا کلامر الیك و <del>خرجوا</del> حتى اتوا المسجد الجامع بصلى بالناس بلا انصرب من صلاته نادى مناد الا يتضلى من كل فبيلة وجودهم ببعل الناس ذلك **بلا انبض الناس و بفي من يبوض اليه كلامر من وجوهم فال للرسل** اعلموا اخوانكم لما جئتم له باعلموهم بمثل ما اعلموة ثم عطبى على الناس بفال ما ترون بفالوا ان هذا رزف سافه الله الينا من طوع اخواننا بلا سوال منا بنرى ان ترسل الى هذا المال وتحصرة بين يديك بتجعل منه ثلثا مي الكراع و ثلثا مي السلام و ثلثا مي بفراء الناس و صعبائهم بفال للرسل فد سمعتم ما يفول الموانكم بما تفولون فالوا نفول سمعا وطاعة باحصروا المال بفال عبد الرحان اريد ان تفيموا حتى يصرب المال في وجوهه ثم تنصرفون الى اخوانكم متعلمونهم ذلك ثم جزاوا المال اثلاثا امتثال ما عفدوا عليه و ذلك بمحصر من الرسل ثم فال للرسل انصرفوا على بركة الله اذا شتتم و انه لما وصل المال و اشتروا للفوم الكراع و السلاح و فوى الصعيف و انتعش الهفير حسنت احوالهم و خابهم جميع من اتصل به خبرهم و امنوا ممن كان يغزوهم من عدوهم وراوا انهم فادرون على غيرهم ومن كانوا يخابون ان يغزوهم ثم شرعوا في العمارة و البناء و احياء الاموات وغرس البساتين و اجراء كانهر و اتخاذ الرحاء و المستفلات و غير ذلك واتسعوا مي البلد وتبسحوا بيها و اتتهم الوبود و الرباف

من كل الامصار و افاصى الافطار مفال ليس احد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم و ابتنى بين اظهارهم لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة امامه و عدله في رعيته و امانه على نبسه و ماله حتى لا ترى دارا الا فيل هذه لعلان الكومي وهذه لعلان البصرى و هذه لعلان الفروى و هذا مسجد الفرويين ورحبتهم و هذا مسجد البصريين و هذا مسجد الكوميين و استعملت السبل الى بلد السودان و الى جميع البلدان من مشرف و مغرب بالتجارة وصروب الامتعة بافهاموا على ذلك سنتين او افل من ذلك او اكثر و العمارة زائدة و الناس و التجار من كل الافطار تاجرون بها كان السنة الثالثة اجتمعت كلاباضية بالمشرف و تراسلوا بيما بسنهم و فدم الفوم و جعهم البصرة بفال بعصهم لبعض اذا اتصلت بهم كالخبار من كل الافطار مع ما جاءتهم به رسلهم مما عايسود و شاهدود امامكم بالمغرب خلب من ابى بلال مرداس بن ادية و من ابى جزة الشارى بلا تدخروا عنه مالا ولا تحبسوا عنه عطاء و ابعثوا اليه بجميع ما بايديكم ليتفوى به على دينه و دنياة مانكم تنالون بذلك شرما عاجلا وغناء اجلا باجع رايمهم على ان يوجهوا اليه بعشرة احال من المال و ارسلوا الى رسلهم الاوليين و اعلموهم بما جعوة من المال وان ذلك كله بي سر وخباء من العمال و الاجناد لئلا يطلعوا عليهم بيهلكوهم و سالوهم كتمان ذلك باجابتهم الرسل الى ما دعوهم اليه من حل الاحال و توجيمهم بها الى عبد الزجان ملم تنزل بذلك حتى اتت البلد و نزلت بالوضع الذي نزلت به اولا ثم توجهت نحو عبد الرحان بوجدوا كلامور فد تبدلت و احوال المدينة وكلاشياء فد حالت و ذلك انهم نظروا الى فصور فد بنيت و الى بساتين فد غرست و الى

ارحاء فد نصبت و الى خيول فد ركبت و الى حبدة فد التحنت السور و العبيد و المحدام فد كثرت فلما راوا ذلك تحولت نياتهم الى ان فصدوا فصر صاحبهم بلفوة على ما عربوا من التواضع بلم يعلموة بما اتوا به ولا ما حركهم اليه حتى لـفوا رجالا مـمن يشفون بـهم بى اديانهم ويسند اليهم في المورهم فسالوهم عن احوال عبد الرحان هل تغیرت و عن احکامه هل تبدلت بفالوا بل هو علی ما عاینتموه عليه ما تنغير ولا تبدل ثم اعلموهم بما جاءوا به من المال و عدد الاحال مِفَالُوا لَهُمُ ادْمِعُومًا اليه مِانَّهُ لا يُصرفها كلا مِي وَجِهْهَا و مُواضعها وما تحسبه يفبلها منكم باخذوا بفولهم ثم اتوا عبد الرحان بسلوا عليه و اعلموة بما فدمواً به وبحال من خلفوة من اخوانه بسر بذلك و سالهم عن احوالهم هل هم مستضعفون ام هم مستظهرون وهل في سائرهم بفراء او اصحاب بافة ام لا باعلموه انهم مستترون غير ظاهرين و انهم مستضعفون غير فادرين وان بجماعتهم مثل ما بجماعة الناس من الغناء و العفر ثم وعدهم ان يحضروا المسجد الجامع بعد صلاة الظهر ليعلموا اخوانهم بما فدموا به جعلوا ذلك جلما انصرب الناس من صلاتهم نادى منادى عبد الرحان ان يتخلب وجوة الناس و ينصرف سائرهم بععلوا ذلك و كان عبد الرحان فد امر الرسل باحصار المال الى السجد الجامع ليفي عليه ويرى عدده ببعلوا ذلك ملا انصرب عوام الناس و تخلب و جوههم امر بالاحال ماحصرت ثم فال للرسل تكلموا متكلمت الرسل الى الناس بمثل ما كلمت عبد الرجان بفال عبد الرجان للناس ما ترون فالوا الامر اليك بفال اذ اردتم الامر الى مانى ارى ان تود هذه الاموال الى اهلها بيد بمعونها لمن يستصفها من بفرائهم وضعبائهم بمانا انما كنا فبلنا ما

فبلنا منهم في اول ابـدا امرهم للحاجة الـتي كانت بنا اليه و العافـة التي لزمت عوام اخواننا بالان اننا مستغنون عن اموال غيرهم بشف كلام عبد الرجان على الرسل و على جاعة من الناس بعاودوة على ذلك مرة بعد اخرى بالايمان الغليظة بكرها على نبسه الا افبل منها دينارا ولا درهما ولا ادخل في يدى شا من ذلك فلا استايس الرسل و الناس من ذلك امر برد الاموال الى اهلها و انصربت الرسل بالاموال حتى وصلتها بعظم ذلك عند الفوم حظ عبد الرحان وزاد في فدرة وراوا انه لو كان طالبا دنيا لرغب في الاموال معند ذلك رغب الفوم مي امامته وراوا انها مرض عليهم ثم لم تنزل الرسل تختلب وتطلع الاخبار عن الاحوال و البلد زائدة عمارتها جى ذلك كله و السيرة واحدة و فصاته مختارة و بيوت امواله ممتلاة و اصحاب شرطته و الطائبون به فاثمون بما يجب و اهل الصدفة على صدفاتهم يخرجون في اوان الطعام فيفبضون اعشارهم **ب**ى هلال كل .... من اهل الشاة و البعير يفبصون ما يجب على اهل الصدفات لا يظلمون ولا يظلمون باذا حصر جيع ذلك صرب الطعام الى الهفراء و بيعت الشات و البعير باذا صارت اموالا دبع منها الى العمال بفدر ما يستحفون على عملهم ثم نظر مي بافي سائر المال باذا عرب مبلغه امر باحصاء من مي البلد و بيما حول البلد ثم امر باحصاء العفراء و المساكين عاذا علم عددهم امر باحصاء ما عي الاهراء من الطعام ثم امر بجميع ما بفي من مال الصدفة باشترى منه اکسیة صوبا وجبابا صوبا و براء و زیتا ثم دبع بی کل اهل بست بفدر ذلك و ياثر باكثر ذلك اهل العافة من مذهبه ثم ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية وخراج الارصين و ما الهبه ذلك

بيفطع لنبسه و حشمه و فصاته و اصحاب شرطته و الفائمين بامورة ما يكبيهم في سنتهم ثم ان بعصل بصل صرفه في مصالح المسلمين فلم تنزل امورة كذلك وعلى ذلك و الكلمة واحدة و الدعوة مجتمعة ولا خارج يخرج عليه ولا طاعن يطعن عليه الى ان اخترمته المنية و انفصت ايام مدته وفد كنت و فبعت على عدد امارته كم كانت و لكن نسيتها مع مرور الايام و كان فد نشاء له في ايامه ولد يعرف بعبد الوهاب و كان محود الابعال و كان فادرا للفيام بعدة فلما انفضت ايامه صيرت الاباصية الامر اليه بعدة ع

## ولاية عبد الوهاب وما كان من امرة

اخبرنی بعص الاباصیة ان عبد الرحمان بن رستم الما مات فامت الاباصیة بعفدت الامامة الابنه عبد الوهاب بان ملکا صخصا وسلطانا فاهرا وعلی یدیه اجترفت الاباصیة و اجترف کبراؤهم و تسمی فوم منهم بالنکار و تسمی منهم فوم بالوهبیة و هذا الاسم است اعربه وفد سمعت انهم انما سموا بهذا الاسم الاتباعهم عبد الوهاب والذی اعرب من اسمائهم علی ما حدثنی به اهل المعربة ان برفة منهم یسمون بالیزیدیة یریدون من اتبع عبد الله بن یزید و بالعمریة یریدون من اتبع عبد الله بن یزید و بالعمریة یریدون من اتبع عبد الله بن یزید و بالعمریة من یسمی بالوهبیة یمیلون الی هذین المذهبین و یسمون ایصا بالعسکریة وهم اهل العسکر و جل من کان عندنا بی البلد من نبوسة یتسمون بهذا الاسم و کان عبد الوهاب هذا فد اجتمع له من امر الاباصیة و غیرهم مالم یجتمع الاباضیة فبله و دان له مالم یدن

لغيرة واجتمع له من الجيوش والحبدة ما لم يجتمع لاحد فبله و لفد حكى لى جاعة من الناس انه فد بلغت سمته الى ان حاصر مدينة طرابلس وملا المغرب باسرة الى مدينة يفال لها تلمسان بلم يزل كذلك وعلى ذلك وامور الناس مجتهعة وكلمتهم واحدة لا خارج عليه ولا طاعن الى ان حدثت البرفة ولم يكن لابيه عبد الرجان كتاب معروب من تاليبه وكان لعبد الوهاب كتاب معروب بمسائل نبوسة الجبل لان نبوسة كتبت اليه في مسائل اشكلت عليها باجابها عن كل مسئلة مما سئلت عنه وكان هذا الكتاب في ايدى لاباصيه مشهورا عندهم معلوما يتداولونه فرنا عن فرن الى ان لحف البصل باخذته عن بعض الرستميين بدرسته و وفعت عليه ه

# بيان السبب الذي كان له وجه كامتراف

اخبرنى غير واحد من الاباصية وغيرهم ان فبائل مزاتة وسدراتة وغيرهم كانوا ينتجعون من اوطانهم التى هم بها من المغرب وغيرها في اشهر الربيع الى مدينة تاهرت واحوازها لما حولها من الشلا و غيرة و انه لما اراد الله تبارك وتعالى من امر شتاتهم ما اراد انتجعوا اليه في سنة العرفة اكهل انتجاع انتجعوة فط ولو مرة وكانوا اذا انتجعوا في سنة العرفة اكهل انتجاع انتجعوة في ويكرمون ثم يخرجون الى دخل وجوههم وروساؤهم المدينة فيبرون ويكرمون ثم يخرجون الى شياههم وبعيرهم فيفيمون بها الى ظعنهم و انه لما كان الوفت الذى اراد الله ونزلوا المدينة خلا بهم وجوة اخوانهم فيخلت مزاتة ببيضات المزاتة ومفاديمهم وخلا كل فبيلة من سكان المدينة بمن انتجع اليهم المزاتة ومفاديمهم وخلا كل فبيلة من سكان المدينة بمن انتجع اليهم

من روساءهم مفالوا لهم ان الامور فد تغيرت والاحوال فد تبدلت فاصينا جاثر وصاحب بيت مالنا خائن وصاحب شرطتنا باسف وامامنا لا يغيرن من ذلك شيئا وفد جاء الله بكم بادخلوا الى هذا الامام واسالوة عن فاصيم وصاحب بيت مالنا وصاحب شرطتنا وان يولى علينا خيارنا باجابوهم الى ما يستلون من ذلك بعدوا على عبد الوهاب اوبى كانوا فلما دخلوا عليه تكلم متكلمهم بحمد الله و اثنى عليه بفال له ان رعيتك فد ضجت من فاضيك وصاحب بيت مالك والفائم بشرطتك باعزلهم عنهم وولى عنهم خيارهم بفال عبد الوهاب جزاكم الله من وجد خيرا بفدتم من الاسلام ما يعتفده من كان مثلكم الامر اليكم قدموا من رايتم واخروا من رائتم بدعوا له واثنوا عليه مفالوا خيرا ثم انصرموا ملها انصرموا دخل على عبد الوهاب وجوة رجاله و فوادته واهل بطانته ففالوا ما بدل اخواننا اتوك اليوم باجعهم باخليت لهم مجلسك وجببت من سواهم بذكر لهم ما فالوا له وما اشاروا عليه مفالوا له او ما اجبتهم به مذكر لهم جوابه بفالوا له اسات الى نبسك والينا والى جيع اخوانك ورجالك بفال وكيب ذلك وما سالوا شططا وما فالوا لا خيرا بفالوا ليس نظرهم عند ما فلت ولا معناهم عند ما راثت ولاكن سالوك ان تعزل فاصيك وصاحب بيت مالك والفائم بشرطتك باذا بعلت ذلك شكروك وجدوك ثم اتوك بعد ذلك بفالوا لك ان المسلمين فد نفموا عليك اشياء او على ولديك بان اجبتهم الى ذلك شكروك وجدوك وان ابيت لهم من ذلك خلعوك ونبذوك ثم لا تامن ولو اجبتهم الى كل ما سالوك ان ياتنوك بيفولوا لك ان المسلمين جي ابتداء امرك لم يجتمعوا عليك بانخلع واردد اليهم امرهم بان

اجتمعوا علیک جلم فرت بحظك و كان ذلك زیادة لك می شرمك فال بما الذي ابعل الان بفد تفدم من جوابي لهم ما تقدم و فبيح لمثلى أن يرجع بيما فال مفالوا لا عليك بحن نـذكرك أن شاء الله بفال اذكروا على بركة الله بفال الفوم ياتونك بالغداة ويستخبرونك فلت لهم الامر على ما كنت معكم عليه الا ان لنا ولكم اخوانا لا غنا لنا و لكم عنهم يحضرون خلع من خلعتم و عزل من عزلتم وتفديم من فدمتم باذا فالوا لك ما بي هذا من باس بابعث الينا بنعن نكبيك الجواب بحمد لهم عبد الوهاب فولهم و شكر لهم بعلهم ثم فال انصربوا على بركة الله بلما كان الغد غدا الفوم على عبد الوهاب بلا دخلوا عليه و اخذوا مجالسهم استخبروه على ما عفدوه معه بفال لهم كلامر اليكم غير انه بفي من اخوانـنا من لا غنا بنا وبـكم عنه بى عزل من تعزلون وتفدمة من تفدمون ويفبح بنا وبكم ان يستاثر بهذا كلامر دونهم لان مي ذلك مسادا لنياتهم وتغييرا لفلوبهم مفالوا صدفت و بررت احضرهم مانهم سيجمعون على ما عفدناه بارسل اليهم بلها دخلوا و اخذوا مجالسهم افبل عبد الوهاب على الفوم بفال اخبروا اخوانكم بما جثتم به وما سالتموة فاخبروهم بما كان من رايمهم وراى امامهم ففالوا جزاكم الله عن الاسلام وعن المسلمين خيرا ولاكن بفي شي انتم تعلمون انه لا يجب عزل فاض ولا صاحب بيت مال الا بجرحة تظهر عليه ولا يجب عزل الفضاة ببغى البغاة وسعى السعاة بابحم الفوم ولم يكن عندهم جواب لا ان فالوا ما هكذا كان عفدنا مع كلامام بالامس ما هذا الا راى حدث او امر ابرم ثم خرجوا حتى اتوا الكدية المعروبة بكدية النكار وضرج اليهم من هو مثل حالهم وحلبوا للا يدخلوا العرب

او يعزل ما سالوا عزله و يحاكموا عبد الوهاب ومن معه بسموا من ذلك اليوم النكار و سمى الموضع بكدية النكار و لما علم عبد الوهاب بمفامهم و حاجتهم و انهم غير مفلعين عما ذكروة او يحاكمونه جعع وجوة رجاله وروساء مفالنه باستشارهم باجع رايهم على ان يبرزوا اليهم بعد الاعذار و الانذار اليهم باعذروا اليهم بلم يجيبوهم الى شى مما عرضوة عليهم وخوبوهم سوء العفوبة بلما راى ذلك عبد الوهاب ومن معه برز اليهم بما كان الا كلمح بالبصر الا وجيعهم صرعوا الامن شد وولى ولم يتبعوا موليا ولا اجهزوا لهم على جريح ثم انصرب عبد الوهاب نابلا بمن معه وولت الفبائل الداعية الى مواضعها عبد الوهاب نابلا بمن معه وولت الفبائل الداعية الى مواضعها واشتملك الامور لعبد الوهاب وبفيت حزازات النبوس في فلوب عشائر من فتل ثم اشتد امر عبد الوهاب وفوى عليه وانتفل من عال المامة الى حال الملك \*

## الابتراف الثاني

اخبرنی بعض الاباضیة ان جع الناس من هوارة و غیرها من الفبائل کانوا بازاء مدینة تاهرت و کان لهوارة روساء مفدمون یفال لهم کاوس ویعرفون بعد ببنی مسالة فد ذکر لی بعض کلاباضیة انه کانت ابنة جیلة لبعض روساء البربر اما لواتة او غیرهم فخطب مفدم کلاوس علی نبسه او علی ابنه فیاجابوه الی ذلک وان بعض من کان یناوی ببنی اوس من هوارة سعی الی عبد الوهاب ففال له ان فلانا فد خطب علی نبسه او علی ابنه ابنه ابنة فلان وفد علمت له ان فلانا فد خطب علی نبسه او علی ابنه ابنة فلان وفد علمت

مكانه من فومه و مفامه عند الخاص والعام من الناس واني لا امن أن يزوجه ابنته باذا زوجه اياها وفعت المصاهرة واذا وفعت المصاهرة صارت نسبة وإذا انظمت فبيلة الى فبيلة ناواك مى البلد ولاكن اخطب الى هذا الرجل ابنته اما على نبسك او على ابنك او على من سوب يوثرك عليه لسلطانتك مارسل عبد الوهاب الى الرجل بالمصرة باجلسه وخطب اليه ابنته بزوجه اياها باتصل ذلك بالاوس بفال عمل على مبي جارية خطبتها ورضى الى بتزويجها بانتزعها منبي بسلطانه لا سالت بارض هو بها وغضبت عشيرته لفصبه بارتحل تحو المغرب حتى نول بوادى هوارة وبينه وبين المدينة تحو من عشرة اميال او اكثر معمروا لنهر من اعلاة الى موضع اذاك فبائل من جعهم اسم هوارة واحسب انه كان تنفدم لهم عشائر من عشائرهم بهذا الموضع وتالب اليهم من نحا نحوهم وهوى حواهم ثم لم تزل السعاة تنمشي بين البريفين حتى اوفدوا نار الحرب بحدثتني بعص الشراة عن من تنفدم من ابائه ان اول غارة خرجت لهوارة اصابت ولدا للبغال بدشرات بنهر يفال نهر ابي سعيد الله ففتلوه ملم يجزوا له راسا ولا نزعوا له ثوبا ولا اخدوا له موسا ولا سرجا ولا لجاما فال وثارت الصيحة الى المدينة بابتدر الناس باصابوا الغلام فتيلا و اصابوا برسه وافعا عليه بسرجه و لجامه و وجدوا ثيابه يحالها ماغتموا لذلك اذا لم ياخذوا له سلبا ثم فال بعصهم لبعض اجتفدوة باجتفدوة باصابوا خاتما فد زال من يدة بكبر الفوم و فالوا فد استحلوا كلاموال وحل فتالهم ثم حلوا فتيلهم وصلوا عليه وواروة ثم اخذوا في التهي الحرب و الخروج الى عدوهم فياجتمع الى عبد الوهاب امم كغيرة وخلف عظيم واتصل خبر عبد الوهاب بهوارة

ومن العبها من الاباضية انه عد جي عسكرة الي برس ابلف فالوا وخرج عبد الوهاب رضى الله عنه بعساكرة من المدينة بي جوع لا يعلم عددها للا الله وفال واتصل خبر خروج عبد الوهاب بني اوس معجعت جموعها وعبت كتاثبها على نهر يفال له نهر اسلان فالوا وكان عبد الوهاب اصابته ريح وامر براحلته وبرحلت وجعل عليها محل وجعل عديله رجلا من نبوسة و فائد راحلته برجلا من نبوسة فال وكان الفائد ربما عجل ويفول الحمال رويد امر رد بيفال له ويحك انما فيل رويد بيفول هو ذاك بلم يـزل يسير حتى تراءت العسكران فال بعبى عبد الوهاب عسكرة ورتب فوادة وعبى بنو اوس هوارة على مراتبتها و غيرها ممن اطاعهم فال ثم جالت الخيل بكان فتال شديد له غبار سد ما بين الخافين فال وعبد الوهاب ينظر يمينا وشمالا او فلبا باذا صرب نظرة ذات اليمين راى بارسا بيفول من البارس هذا فد جبل الناس بيفال له ابنك ابل فال واذا صرب بصرة ذات اليسار راى مثل ذلك بيفول من العارس بيفال له ابنك اجل<sub>ح</sub> فالوا واذا صرب بصرة بي الفلب راى مثل ذلك بيفول من العارس بيفال له ابنك ابلح فال لفد استحف اجلح الامامة بكان اول يوم عفدت له الامامة فال جلم يزل الناس يفتتلون لا يولى بعضهم لبعض الدبر الى ان سال الوادى ذلك اليوم دما بيما فيل م

ولها راى عبد الوهاب البريفين كان ينادى باعلى صوته يا دينار زم الخطام وتقدم قدما بكلها تنفدم دينار قدما بزع النبوسى زميل عبد الوهاب بغل الوهاب بغل من المحمل و مال جانب عبد الوهاب بفال ما بال المحمل بيفول ثفلوة بحجر بيجعل مع

النبوسى في المحمل هر ثم ينادي عبد الوهاب يا دينار زم الخطام ثم تقدم قدما وهو في ذلك كله فاصد بكتيبته تصو عدوة وجانب النبوسى في ذلك يخبى وجانب عبد الوهاب يشفل وهو يامر كلا خبى ان يجعل هر في جانب النبوسى فيلم يزل كذلك وعلى ذلك حتى فض جيع الفوم بكتبينه واعطوا كلادبار و فتل في ذلك اليوم خلف كثير وامم من كلام وكان الفتل في هوارة افضح واشنع وفيل رحلوا بجبل ينجان وفيل بعد ذلك والله اعلم ورشح افلح وفيل رحلوا بجبل ينجان وفيل بعد ذلك والله اعلم ورشح افلح تحت يديه فلم يزل كذلك وعلى ذلك حتى اخترمت عبد الوهاب منيته فلما مات عبد الوهاب صارت الخلافة لافلح

# ولاية افلح بن عبد الوهاب

جلا ولى الجلح اخذ بالعزم والحزم ونشاء له من البنين ما لم يدن لغيرة ممن فبله وطار له الصيت واتنه فهوسة الجبل يسالونه ان يفدم عليهم من راة و لم يكن الشراة تطعن عليه في شي من احكامه ولا في صدفاته ولا في اعشارة وكان اول ما امتحنته الشراة ان فياضيا من فضاة ابيه مات في اينامه في اجتمعت اليه وسالوة ان يولى الفضا من يستحف ذلك ففال لهم اجعوا جعكم و فدموا خيركم ثم اعلموني به اجبرة لكم واعصدة على ما يكون فيه الصلاح لكم ففلبوا امرهم فيلم يرضوا احدا منهم واجع رايهم على محكم الهواري الساكن بجبل او راس فاتوا الى افلح بن عبد الوهاب ففالوا فد تدافعنا هذا

بيما بيننا بلم نرتص احدا منا وفد ارتصينا جيعا بمحكم الهوارى. الساكن بجبل اوراس لخاصتنا وعامتنا وديننا ودنيانا بفال ابلح و پیمکم دعوتم الی رجل کها وصعتم فی ورعه و دینه ولاکن هو رجل نشأ مي بادية ولا يعرب لذي الفدر فدرة ولا لذي الشرب شرمه وان كان ليس احد منكم بحب ان يظلم ولا يظلم و لاكن تحبون ان يجرى بيكم الحفوف على وجهها بلا نفص لا غراضكم ولا امتهان لانبسكم فالوا بانا لا نرضى لفصائنا احدا غيره بفال الذي حدثني اخبرني ان اشد الناس بولاية محكم على الجلم الحوة ابو العباس ففال اجلح اما اذا ابيتم غيرة بعد نصيحتى بيكم بابعثوا رسلكم اليه على بركة الله بمخرجت الرسل بكتاب من الجلم وكتاب من الشراة في داخل كل كتاب منهما بعد اثبات بسم الله العظيم اما بعد بفد نزل بالمسلمين امر لا غنا بهم عن حضورك وهم منتظرون لفدومك ولا يسعك التخملب بينك و بين الله عن اللحوف بهم وكلجتماع معهم ليجتمع رايك و رايهم على ما بيه صلاح المسلمين فلما ورد كتاب الفوم على محكم و رسلهم اتى الى دابة له وركبها واخذ كساة وعصاة ثم توجه نحو الفوم حتى اتى البلد وفصد المسجد الجامع ونزله بابتدر اليه اصحابه باحاطوا به وفالوا ان بلان بن بلان الفاضى توبي وفد اجع راى المسلمين وزار الامام عليك واعلم انك مهما تخلبت عها دعوناك اليه كنت المسؤل عن كل دم يراف بغير حاله وكل **برج يوطأ بغير وجهه باتف الله ولا تخالب كلامام والمسلمين عا** دعوك اليه بانك ان خالبتنا اجبرناك وان اطعتنا شكرناك بفال لهم ان الحف مرامر من شرب الدواء ولا يشرب الدواء كلا كرها وانتم مرجهون ابناء نعم وغيرى احب اليكم منى وفد نصحتكم مافبلوا

نصيحتى وذكروا كلاما يطول ثم فال باذا ابيتم لا هذا بارجعوا الى امامكم باعلمود بما اعلمتم به وشاورود في اموركم ففالوا فد فعلنا فيفال على بركة الله بانسزلوة مي الدار المعرومة بدار النفصا ماشتروا له خادما صعرا واجروا عليه من بيت المال فونه وسار بيهم السيرة التي املوها منه ورجوها عندة ببينما هو على ذلك من امرة اذا تنازع ابو العباس اخو الجلح المشير له و المرغب فيه وصهر كلامام الجلح في ارض مارمعا الى اللي البو العباس اخوة والاخر صهرة مفال لهما الملي كلاكما يعز على ولاكن ارتبعا الى محكم وكان ابو العباس يحب ذلك لتفديمه للحكم و ايثارة اياة وكان الاخر يكرة ذلك ويحب ان لو كان امرهما عند اللح باغتنم ابو العباس كلام اللح وبادر الى بغلة له شهباء مملاجة بركبها وكان صاحبه على رمكة بطئة المشي باتي ابو العباس محكما بوجدة خاليا بي سفيعة دارة ولم ير مع ابي العباس احدا باجلسه محكم الى جنبه وافبل عليه يحدثه وخصمه تخلب على دابته ببینماهما کذلک اذ افبل خصمه حتی نزل علی باب دار محکم بها رای ابو العباس خصمه فد نزل نادی باسم جاریة محکم باستسفاها ماء ليرى خصمه دلالته على الفاصى ليودعه بذلك بها صار الفدح الى الجارية فال الخصم بي نبسه الى من احاكم خصمي جالس الى جنب الفاضى ويستسفى الماء من دارة وإنا ملفى على باب الدار لا يلتبت الى ولا ينظر نحوى فال ثم حانت منه التباتة باذا بالرجل جالس بفال ما بالك يا هذا وما فصدك بفال له جثت خصما لابي العباس بوجدته جالسا الى جانبك بمجلست موضعي هذا فال بغضب محكم على ابي العباس بفال يا ابا العباس تاتى مع خصمك بتحباس الى جنبى دونه وتستفى الماء من دارى

على يد جارتيى يا غلام خذ بيد ابي العباس وافعدة مفعد خصمه قلا يبرح وخذ بيد حصمه وافعدة الى ومر الجاريه فلتسف ماء فبعل الغلام ما امرة به بحجرج ابو العباس مغضبا حتى دخل على اخيه الجلرِ جلما راءة فال له ما لك وما عراك فال نيزل بي من هذا الهواري الشر الجمامي ما لم ينزل باحد بفال وما ذلك بدل عليه الفصة من اولها الى اخرها فلما فرغ من كلامه فال له يا ابا العباس فد كنت اعلمتك بهذا من فبل والصواب ما بعل والحن اولى ان يوثر ولو بعل غير هذا لكان مداهنا باتصل ذلك من كلامه بوجود الاباصية جاعجبهم واسروا به و كان الله فد عمر في امارته ما لم يعمر احد ممن كان فبله مافام خسين عاما أميرا حتى نشاء له البنون. وبنو البنيس و شمنح مبى ملكه و ابتني الفصور واتحذ بابا من حديد و بني الجمان واطعم بيها ايام الجعان وفد تنفدم ذكرها فبل هذا وعمرت معه الدنيا وكثرت الاموال والمستفلات وانته الرجاف والوبود من كل الامصار والافاف بانواع التجارات وتنافس الناس في البنيان حتى ابتني الناس الفصور والصياع خارج المدينة واجروا كانهر مابتني ابان وجوية الفصرين المعروبين لهما باملاف واتبنى عبد الواحد فصره الذى يعرب به اليوم وغيرة مما يطول ذكرة ولفد حدثني بعض من اثنى به ان ابان وجبوية خرجا يوما الى فصورهما متنزهين ومعهما جاعة من اخوانهما فذكر بعضهم انه فال لما اشرفنا على الفصرين سبف بنا بعض عبيدهما باعلموا سكان الفصرين بفدومهما فال بتشوي من كان بالفصرين اليهما بوالله ما راثت شرابة من الفصرين الا وعليها ثوب احر واصفر على الجدار كالبدور وانتشرت الفبائل وعمرت العمائر وكثرت الاموال بايديهم وكانت العجم فد ابتنت الفصور ونبوسة

فد ابتنت العدوة والجند الفادمون من اجريفية فد بنت المدينة العامرة اليوم وامنت الساحات وكثرت الاموال حتى اطفت اهل الحواجر و البوادى لفد حدثني غير واحد انه كان للعجم مفدم يفال له ابن وردة فد ابتنى سوفا يعرب به مكان صاحب شرطة املم اذا تخلل للمدينة لابتفادها لم يحبس ان يدخل سوف ابن وردة ولا يتخلله هيبة فال وكان الرجل من وجوة العجم الذين بفيت اليوم بفية تسمى من مجانة وكانت نبوسة تلى عفد تنفديم الفصاة وبيوت الاموال وانكار المنكر مي الاسواف والاحتساب على المساف وكانت الاجناد بطانة السلطان واولاده وحشمه وكان لاجلح اولاد فد بلغوا من السن والتجارب والممارسة ما يستحف به كل وآحد منهم الامامة الا أن الناس يترشحون من جعهم الا اثنين احدهما يكنى بابي بكرو الاخريكني بابي اليفظان وبهاتين من الكثير يعربان وكانت الفبائل المنتشرة حول مدينة تاهرت لها اكتسبت الاموال واتخذت العبيد والخيول فد نالها من الكبر ما نال اهل المدينة حتى خاب ابلح ان تجتمع الايدى عليه بتزيل ملكه بلا راى ذلك ارش ما بين كل فبيلة ومجاورها بارش بين لواتة وزناتة وما بين لواتة ومطماطة ومما بين المجند والعجم حتى تنابرت النبوس ووفعت المحروب وصارت كل فبيلة ملاطعة لاجلح خوبا من ان يعين صاحبتها عليها بيما فالوا والله اعلم بيمن راى ذلك استلفى على ظهرة امنا ومد يديه ورجليه مطمئنا وعلم انه فد كعبى امرهم وبفيت تلك الصغائن بي الصدور الى أن اخترمته المننية وكان ابنه أبو اليفظان حسن الحال عند الجميع منسوبا الى الورع بسال اباة ورغب اليه بي ان ياذن له بحى الحمم بخرج مع فامِلة الناس حتى ورد مكة بها طاب وسعى

كشبته رسل بنى العباس اذ فدموا معه من عندهم وفيل لهم ان ابن مفدم الشراة فد فدم من المغرب من عند ابيه يرتاد البلاد ويسوسل رسله بسى كل الاباف الى من كان على رايهم ومذهبهم لياخذوا الى انعسهم الى أن ياتيه والدة من المغرب بحمل أبو اليفظان من مكة و حل معه رجل من نبوسه كان يخدم له حتى ورد بهما مدينة السلام والعامل اذ ذاك المتوكل او غيرة ممن كان بي عصرة بامر بحبسه فال الذي حدثني حدثني ابي عن ابي اليفظان انه فال وابغي حبسي حبس الحبى الخليمة كان فد نفم عليه بانفم فال بامر بنا جيعا بحبسنا بى موضع واحد فال و كان يجرى على بدى كل يوم ماية وعشرين درهما كها يجرى على الحيه فال بما زالت جارية على الى ان خرجت فال جلما خرجت واذن لي بالانصراب فيل لي انظر الي من نوصي بجارتيك يفيضها لئلا يذهب رسمك من عندنا ويعبو ذكرك من دماترنا فال وكان السبب الذي اذن الله باطلا في ان اخا الخليمة كان موالعا لى في الحبس شديد المحبة لى فلا ياكل طعاما ولا يشرب شرابا الا احصرني فال وكنت له كذلك فال ببينما نحن كذلك وعلم ذلك اذ سمعنا الدنيا فد انفلبت وحركت حولنا و اذا بالخليجة فد فيتل وفدم صاحبي الذي مبي الحبس معي مكانمه فيال مما شعرنا ان دخلت له الصفالبة والاجناد علينا باختطب من بين ايدينا ولم بسم من حدثنا من كان الخليعة القتول ولا من كان الخليعة الفائم فال بها استفل الملك بصاحبي و فعدت فواعدة امر بي ماخرجت وصيرني الى الوزير مامرة بحعظى وكرامتي والنظر في امرى الى ان اجتمع معه مكنت معه مبرورا مكرما فال ببينما انا ذات يوم عندى انصرب من فصر الخليجة موفي مي صحن داري على مرس

وخرجت اليه ووفعت معه بينها نحن كذلك اذ افبل عشرة اناس منزلوا عن دوابهم و بدروا تحوة يفبلون يدة ورجله مفال لهم اتدرون بيما ذا ارسلت بيه اليكم بفال له اصلح الله الوزير ليس لنا بي ذلك علم مفال اذا كان العداة ماحصروني عشرة كلاف مارس بفالوا نعم اصلح الله الوزير فال بعجبت من فوله ومن فولهم وفلت يهزو بهم او يهنزءون به او اراد ان يظهر لي شيئا اتحدث به بسي المغرب لا اصل له فال بنظر الى والى انكسارى بشعر بي بفال لى ما لك يا مغربي اراك تعاظمك ما سمعت بعلت اصلح الله الوزير كيب لا يتعاظمني والله اصاحك لو كان ما سالتم دراهم في اكهامهم لما استطاعوا احصارها اليك بالغداة وكيبي عشرة الاب بارس بفال لى يا مغربى ترى هولاء العشرة فلت نعم فال تحت كل واحد منهم عشرة كم هذا معك فلت ماية فال وتحت يد كل واحد من الماية عشرة كم هذا معك فلت البي فال وتحست كل واحد من الالبي عشرة كم هذا معك فلت عشرة البي فال مانما تخرج هذه العشرة بيدعو كل واحد منهم من تحت يدة بيامرة باحصار عشرة ثم يخرج كل واحد منهم من المامورين بيامر من تحت يدة بيجتمع ذلك كله جی افـل من لحظـة عـین و لـولا سحت هذه کلارزاف یـا مـغربـی واخذها لما صببنا هذة كلاموال كلا معى الدجلة والعرات باعجبني فوله وفلت يمكن ما فال ببينما انا كذلك عندة اذ امرة الخليجة باحضارى فال بلا مثلت بين يديه امرني بالجلوس مجلست فال **بذكر ما كنا عليه بما يرى منى اجتهادا بمى صلاة و غيرها بفال لى ان**ى احب أن أوليك من المشرف أي بلد أردتها ففلت الخيار لي في المشرف دون المغرب او جى المشرف و المغرب بفال لى الخيار اليك

مي المشرف والمغرب الا انبي اثبر لك المشرف لكثرة خيرة وارغب لك عن المغرب لكثرة شرة مفلت له فد رددت الخيار الى واذ رددت الخيار الى بانا اختار ما شئت فال ذلك اليك بفلت اجع بيني وبين عيني والدى بفال ما تريد بالمغرب من خير ولكن اذا اردت ذلك بالامر اليك ثم عطبي على بفال لي جاريتك بي الحبس انظر الى من توصى بها لثلا يعبو اسمك من عندنا بفلت الى بلان بن ملان الخياط رجل بفرب الحبس فال وكنت افبلت على النبوسي المربوع معى وفلت له افم لفبص كل يوم ماية وعشرين درهما بذلك خير لک من المغرب بابي بفلت له باذا ابيت بالي من ترى ان نصروب مفال الى ملان بن ملان الخياط مانم كنت اجلس عندة واستريع بيه واشاوره على امرك بلها ذكرت اسم الخياط للخليجة فال لى بم استحف ذلك منك فال باعلمته بما فال النهوسي فال بامر به باجریت علیه فال وکان النبوسی بعد ذلک بتاهرت اذا كربه امر او نـزل بـه صيف يـفول لابـي اليـفظان لم افـبل منك ولو فبلت لكان العشرون والماية درهم اعود على مما انا بيه فال ثم امر المخليمة الوزير بالنظر مي امرى وامر جهازى وامر لى بسرداف مصرب لى ثم امر لى بنهفة وكسوة وكتب لى كتبا الى عماله بالامصار بالحبظ والرعاية والبرم والاكرام بفمت حتى فصيت حواثجي ثم خرجت واما اللح بن عبد الوهاب لما بفد ولدة ابا اليفظان وعلم انه ربع الى بعداد اشتد حزنه عليه وطال عمه به جلم يـزل مهموما محزونا الى ان وابعه منيته وابنه محبوس ببغداد واجتمعت كاباصية بلم يصيبوا بي اولاد ابلح اذ بفدوا ابا اليفظان ارجم عندهم من ولدة ابي بكر \*

## ولاية ابي بكر ابن ابلح و مفتل ابن عربة

اخبرنى جماعة من الاباصية وغيرهم عن ولاية ابى بكر ومفتل ابن عربة وفدوم ابى اليفظان من العراف فالوا بها مات ابلح بن عبد الوهاب فدم الناس ابا بكر ابنه واخبرني غير واحد من الآباضية فال كان عبد العزيز بن كاور ينادى باعلى صوته الله سائلكم معاشرة نبوسة اذا مات واحد جعلتم مكانه اخرولم تجعلوا الامر للمسلمين وتردوة اليهم بيختارون من هو اتفى وارضى ملا يلتعتون الى كلامه ولا يشتفلون بمفالته مِلما ولى ابو بكر لم تكن مِيه من الشدة می دینه ما کان میمن کان فبله من ابائه و لکن کان سعما جوادا لین العريكة يسامح اهل الروات ويشايعهم على مرواتهم ويحب كاداب ولاشعار واخبار الماضيين و كان بالبلد رجل يعرب محد بن عربة وكان وسما جملا جوادا سحا وكان فد وجد على ملك السودان بهدية من فبل امِلح بن عبد الوهاب مِعجب ملك السودان ما اراة من هيبته و جاله و مروسيته اذا ركب الخيل مهز يديه وفال له كلهة بالسودانية ليست تعبربالعربية لان لا مخرج للامساك انما هو ميما بين الفام والكام والجيم الا ان معناها انت حسن الوجه جس الهيبة والابعال وكان لابن عربة هذا اخت او بنت اجمل منه ومخطب اليه أبو بكر بن املح ودخل بها فالوا وكان محد بن عرصة هذا فد تنزوج باخت ابي بكر فالوا مكانت الامارة بالاسم لابي بكر و بالحفيفة المحمد بن عرفة وكان محد بن عرفة اذا رکب من داره برید ابا بکر مشی بین یدیه ومن خلعه ومن یمینه

ومن يسارة امم من كلامم وشرفت بذلك الرستمية وغارت به وشرف بذلك كل من طابي بابي بكر الا ان الكلة مجتمعة والدعوة واحدة والناس مفيمون على احوالهم كلا ان الصغائن بين الفبائل واهل الحواض مبى الصدور على ما كانت مبى ايام ابيه وبين الفبائل حروب تهيج تم تسكن والبلد زائدة مي العمارة الا ان هوازة فد جنبت ورجعت الى مواضعها من الوادى كلا انه فد وفع بينها ما وفع بين الناس من العداوة حتى تميزت و تباينت وصارت بنو اوس مع من ولاهم و تزهفت مع رؤساتهم مكان الناس على امامهم علية الى ان فدم ابو اليفظان من العراف بوجد اخاة ابا بكر اليسرا والعجم على احوالهم و النهوسة على مراتبهم وساثر الناس على ماهم عليه جلم يغير شيئا ولم ينكره ولا ادعى امارة ولا نازع جيها اخاه بل يظهر الفيام له والحبسة بين يديه وكان ابو بكر يحب اللذات ويميل الى الشهوات مصرب النظر مي المدينة واحوازها الى اخيه ابي اليفظان مع ما ظهر له من الكعاية مع ادب المشرف والاخذ بالحزم ميما راه من ولاية بني العباس وسيرهم وكان ابو اليفظان يركب الى اعلى مسجد مى المدينة ميسجلس ميه ممن تكلم اليه من الناس بين العهال و الفضاة واصحاب الشرطة نظر مي ذلك نظرا شاميا واجرى الحن على من رضى وسخط عظم فدرة او صغر ولم تاخذة مي الله لومة لاثم محمد له الشراة ذلك وجد له اخوة معلم باذا كان اخر النهار اتى باب اخيه ابى بكر بان وجدة جالسا دخل عليه واعلمه بما حدث في يومه من خير وحكم وان لفيه مشتفلا فال لمن علم انه يصل الى حرمته افِرأ على كلامير السلام وفل لـه اصبحت مدينتك اليوم هادية وامست هادية واذا كان في الليل ركب وطاب

مى المدينة حتى افصاها و يحكم مي كلامر الصروري و يامرهم اذا حدث حادث ان يوابوا دارة ماذا حكم جيع ذلك انصرف الى دارة واذا كان بالغداة غدا الى باب اخيه مان وجدة جالسا اعلمه بما كان في المدينة من حدث ان كان حدث او هدو ان كان هدو فلم يزل كذلك حتى جلب فلوب الناس و استراءت اليه ومالت نحوة وهي كل ذلك محد بن عرفة في دوى وصيت عال لا ينظر ابا اليفطان مي حزبه ولا مي طايعته ولا مي الناجية التي هو بها ولا ينظر بهيبة له او اجلال او حذر منه وكان محد بن عربة اذا اتى باب ابی بکر لم یحج کان ابو بکر بی مجلسه او بی حرمتموکان ابو اليفظان وجيع الموان ابي بكر واعمامه لا يدخلون على ابي بكر الا بالاستيئذان اذا كان بي مجلسه والا انصربوا وكان محد بن عربة على غير ذلك وكانوا لايصلون الى السعى بيه لمكان اخته او بنته عندة وكان ابو بكر بها كلها ولها محبا بلم يزالوا يترفبون العلتات وينتظرون الغعلات الى أن جعهم يوما الى نعسه لامر أراد شوارهم بيه بها ظهروا بالخلوة منه فالوا انك ذاهب ونحن ذاهبون فال وكيب ذلك فالوا له ما نحسب انك تعلم مجي ابن عربة اذا جاء بيمن يجي ولا انصرابه اذا انصرف بيمن ينصرب ولا اجتماع الناس عند بابك اذا جاء ولا خلوة اذا انصرب فالوا المنبرد بهذه الكلام ابو اليفظان خاصة دون سائر اخوته واعمامه بالله اعلم اي ذلك كان جلما سمع ابو بكر شف صدرة واراد ان يعلم ذلك جمتے طافا مبى اعلى فصرة يفابل الناحية التي ياتي منها محد بن عربة ملاً كان بالغداة جالس مي الطاف مبينما هو كذلك اذ تحرك محد بن عربة من فصرة ببادر الناس اليه من كل جانب و ذلك كله

بعیس ابی بکر وافیل وبیس یدیه امم وخلعه امم وعن یمبنه امم وعن شماله امم حتى التي الباب بنزل ابو بكر من طاف الى مجلسه وفد هاله ما رای ثم دخل محمد به خلا معه ملیا ثم انصربی بصعد ابو بكر الى الطاف باذا بالام التي افبلت فد انصربت وبفي بابه خاليا بتحفف عندة ما فال الفائل ثم ارسل الى من ذكر له من امر محمد بن عربة ما ذكر بفال له فد رايت ما وصبت بما الراى بفال ان هممت به واظهرت ذلك امتنع منك وغلب عليك وابسد عليك ملكك لان مطيعته اكثر من مطيعتك ولاكن الطبي بي امرة فال وكيف الطبي في امرة ذلك فال وجه اللطب في ذلك ان تخرج كما تخرج ابدا متنزها معه ومع غيرة وتظهر له انك تريد الخلوة معه والراحة وتامرة ان لا يحصر معه احدا من عبيدة ولا من حشمه وتبعل انت مثل ذلك الا عبدا من عبيدك من تثف اليه مي دينك ودنياك ويكون مع ذلك كاميا متعملا لما جلته باذا حكمت ذلك ووعدته على الخروج فد علمته ان خروجكما بالليل وانصرافكما فيه لشلا تخلط بكم العوام فاذا اتيت متنزهك فافم فيه نهارك كما تنفيم باذا غابت الشمس وفمتما لصلاة المغرب امرت غلامك بيه بما تريد بفال له ابو بكر اكتم على هذا ولا تظهره ودعني ادبر امری واتبامل می رای وهل تطوع نمسی بذلك ام لا مانی لا احسب نبسى تطوع في ذلك ولا سيما اخته تحتى واختى تحته حتى انا شككت بي البنت او الاخت ومتى ما بعلت ذلك تنفصت حالى وكنت كفاطع كبى بكبى لما خرنى مفال له كلامر اليك وانما علينا النصيحة وفد علم ابو بكر بعد بوات الامران الحسد والبفى اداهم الى ما اداهم لا النصيحة ثم لم يغالب نبسه

هى تغالبه حتى عزم على غدرة ومحمد بن عربة بي ذلك كله اسلم الناس صدرا واكبرهم له حبا فارسل له كما يرسل فبل ذلك وفال له فد اردت الخروج بالغداة الى جنان كلامير واردت الخلوة بيه والفيام به الى اخر النهار مع اصراب الحشم عنى والعبيد واحب ان تاتى بالغلس مبردا بنصطحب جيعا بفال ذلك الى كلامير بها كان فبيل الصبح ركب محمد بن عربة من غير ان يعلم احدا من حاشيته وعبيدة حتى التي بابه وعلم ابو بكر بمجيئه وخرج وفد عهد الى غلامه في الليل ما عهد وامرة بما امر فسارا جميعا حتى اتبا موضع متنزههما وهو موضع يعرب بحبنان كلامير فافاما يومهما ذلك فلها كان وفت العشاء وسفطت الشمس فال له تعال نصلي المغرب بسنصرب باسبغ كل واحد منهما وضوءة واستفبل الفبلة بها احرم محد بن عربة اشار ابو بكر الى غلامه ان امض الى ما امرتك بصربه بحربة كانت بيدة بين كتبيه بخر سافطا ميتا بها علم ذلك ابو بكر فال لغلامه زمله بثيابه واجله على برسه ببعل الغلام ما امر به وركب ابو بكر برسه ومشى بين يدى الغلام والغلام خلعه حتى اتى جبلا فد تفسم نصبين له هوا عظيم يعرب ذلك الموضع بالشبة الحمراء بفال له الفه بي المهواة بالفاه بيها وامرة ان يغيب برسه ولا يظهرة وانصرها حتى دخلا المدينة وابطا محمد بن عربة عن زوجته واهله ودارة ببعثوا رسولا يتجسس لهم الاخبار ويتعرب ان كان وصل ابو بكر الى دارة ام لا فرجع الرسول فاحسرهم بوصول ابى بكر الى دارة ولم يصب الحمد بن عرقة خبرا ولا اثرا واتصل الخبر بجيرانه واخوانه واهل بطانته بباتوا مستوحشين خائبين وجليس بلا طلع الهجر وارتبع النهار ولم يصيبوا له خبرا ولا اثرا خرج الناس

مفتهين اثرة ومعتفدين خبرة حتى اتوا الموضع الذى كان بيه مصرعه واصابوا الا دما فد بات الموضع بعلم ان الرجل اصيب بلم يزالوا يتبعون اثر الدم حتى وفهوا على اثر المهواة بامروا بحبال باوتى بها بربطوا بها من ادلوهم حتى نزلوا الموضع واصابوا الرجل على حاله بثيابه بربطوة بتلك الاحبال ورجعوة الى اعلى الموضع ثم طلع الفوم باتوا النهر الذي فتلوة به وبعثوا إلى دارة واتوا منها بعرس له وكسوة طاهرة وسيعمه بغسلوه في النهر وانتظيموه وطيبوه ثم كسوة ثيابه وفلدوه سيعه وحلوه على مرسه وجعلوا خلعه رجلا يحبسه حتى اتوا به مدينة تاهرت بابتدر اليه العامة والخاصة والنساء والصبيان والحف الناس من الجزع ما لم ياحفهم في فتيل فبله وفام مناد ينادى بين يديه الا ان الفتيل المظلوم يامركم بطلب ثارة ودمه بعجل الناس بجهازة ودبنه ثم جلسوا حلفا حلفا يذكرون امرهم الى ان بعث رجل يعرب بمحمود بن الوليد رجالا من خاصته يتعربون احوال الناس وما لهم عليه فرجعت رسله اليه ففالت له فد حي الوطيس وانما ينتظرون محركا بصعد الى اعلى موضع المدينة يعرب بالكنيسة بصرب الطبل ببادر الناس اليه وامرهم باخذ السلام والزحب الى ابى بكر وفربه واتصل ذلك بابى بكر بابتدر اليه خاصته من المسيحيين والرستميين وغيرهم وزحف الناس من اعلى المدينة من ناحية المشرف وزحم فرب ابي بكر وشيعته وخاصته من المغرب ولبس كل واحد من البريفين الدروع والبيص والرايات حتى اجتمع الناس جلة الا يسير بموضع بمسجد ابى .... بلم تزل الايدى تتطائر والرجل كذلك والهامة تنفلع وامر على البريفين الصبر بها راءت العجم ما نزل بين

البريفين من السباب والفتل فالوا فد امكننا في العرب والجند ومواليهم واتباعهم ما نريد مفوموا بنا مع اشتغالهم بانبسهم حتى نشبت على طرب المدينة بنفتل مفاتلتهم ونخرب ديارهم ونميل على سائرهم منهلكهم ميصمو لنا البلد والسلطان وفد وفع بينهم وبين سلطان البلد من العتف ما لا يرتتف ابدا له بععلوا ذلك وكانت الناحية التي هموا بها فد اخذت على انبسها وخابت مما فدرة العجم عليها فلما وافاهم العجم من الناحية المعروفة بموضى الدواب بدر اليهم الفوم بكان بينهم وبينه فتال شديد واصحابهم مشتغلون بانبسهم كذلك الى ان سفط رجل من العجم باحتزوا رأسه وسير به الى البريفين وهما يفتتلان بناداهم وبيدة الراس يا معشر الجمند والعرب تغتلون انبسكم والعجم فد دخل عليكم ساحتكم يفتلون مفاتلكم ويستبيحون حريمكم ثم الفي الراس بيما بينهم بها نظروا الى الراس السفوا السلاح من ايديهم وتعانفوا وفاموا باجعهم تحو العجم بفتلوا منهم خلفا كثيرا وفبضوا منهم نهرا يسيرا واعتزل ابو اليفظان البريفين وصار الى وعدة نبوسة والجند والعرب ترى انها ليس لها غير ما ظهر وانه يعين عليها في الباطن وبفي ابو بكر في دارة لا يامر ولا ينهي وفد تشام الناس به وبفيت نبوسة معتزلة عن البريفين واختلبت الحرب بين العجم والعرب وكان فد فبص العرب مولى من موالى الاغلب يفال له خلب الخادم وكان له اموال عظيمة باعان الفوم بنبسه وما له ثم لم تزل الحرب فائمة الى ذات يوم وفعت حربة مى جوار درب النموسيين وكانت العرب والجند اذا غلبت على العجم اخرجتها من بعض ديارها في حالها ففال لهم خلف الخادم وما تنصنعون شيئا اذا غلبتم على شي من ديارهم باضرموة نارا بها كان

اليوم الثانى وفع الحرب بيه بجوار درب النبوسيين و غلبت العرب والجند على ذلك الموصع وازالت العجم عنها واستولت على الدرب وكان اكشرة للعجم وبعضه لنبوسة واضرمت الدرب نارا بغصبت نبوسة عند ذلك وفالت وفبهنا عند حربهم واحرفوا ديارنا واستباحوا حريمنا بعند ذلك حيت نبوسة وصارت كلمتها وكلمة العجم واحدة وجبذوا الى انبسهم ابا اليفظان بها اجتمع امر العجم ونبعوسة والرستمية وابي اليفظان وصار كلامر اليه اشتد الحرب على العرب والجند وصيفت عليهم العجم ونبوسة وابو اليفظان حتى صموهم إلى اطراب مدينتهم واستولوا على اكشرها ثم كانت بينهم وفائع كلها للعجم ونبوسة على العرب منها وفعة تعرب بفنطرة الدمس ومنها وفعة تعرب بفنطرة سليس وبزع بي هاتين الوفعتين وجوة العرب وصناديدهم ثم كانت وفعة تعرب بيسوم الرد المعوج ميما ذكر ان نبوسة بروا بعصها على بعض وفال بعصهم كيبي يجوز لنا العبرار من الزحم فالوا مما وجه الراى فالوا الراى ان نصم لرجل بعصنا الى بعص بحبال ونشبت للحرب بكلما دارت الى ناحية درنا معها بوجوهنا ولا نبرح من امكنتنا حتى يفطع السيوب بي هاماتنا بكان بى ذلك اليوم فتال لم يتفدم فبله فتال مثله بكلا دارت المحرب على ذلك الـرد دار اليها ودار معها حتى ابترف الفتال وهو على حاله ثم لم تـزل الحرب فاثمة وامور العرب والجند تـزيد وتـفوى وامور العجم ونبوسة تنفص وتصعب حتى اجلوهم على الامصار واصرموها بالنار وصار للعجم ونبوسة والرستيين موصع واحد بي العدوة المعرومة بعدوة نبوسة ببنوا حصنهم ميه وشيدوه وتبع من العرب والجند توابع من التجار منهم ابو محد الصيرفي وابن

الواسطى وغيرهما من وجوة التجار وهم ذوو اموال بفالوا للعرب والمحند لو بنيتم حصنا تامنون بيه ليلكم وتخصنون بيه ان دهمكم شى من عدوكم وهذة اموالنا بى ايديكم بشرعوا بى بناء الحصن ولم يكن بين حصنهم وحصن عدوهم الا فدر رمية رام بسهم الا ان بينهما نهرا يعرب بالنهر الصغير فالوا وربما كانت البناءون يبنون والنبل تصيبهم بحجهلون لهم ستارة حتى استدار حصنهم وركبوا له ابوابه وعلته ابرجته والحرب لا تبتر ليلا ولا نهارا وجيت بيما بينهم حية المحاهلية وجرت بينهم الحرب سمعة ورياء \*

اخبرنى بعض المشايخ فال عبت نبوسة والعجم ومن لب لبهم بين يديه حصنهم وعلى حصنهم فبرز رجل من العجم يفال له ابن وردة وبيدة سيب ودرفة وكان كل من مو لا وفتله فنادى هل من بارز فهابه الناس الى ان فال وان العجم والنبوسة والرستميين لما نزل بهم ما نزل تبعرفوا في افاصى البلاد فنزلت العجم بموضع يفال له تنابغيلت وهى على مرحلتين من مدينة تاهرت واما الرستمية ومن لب لبها فاحفوا بابى اليفظان بالموضع الذى يفال له اسكدال وهو بغبلة تاهرت على مسيرة اليوم وازيد فليلا في مجمع الاباصية واما نبوسة فنزلت بفلعة مانعة يفال لها اليوم فلعة نبوسة فنزل محد بن مسالة تاهرت وخرج ابو بكر مع من خرج لا حيا ولا مينا فلم تزل امور الناس هادية حق وفع شي بين هوارة ولواتة وكانت لواتة اذ ذاك بالمدينة مع المل المدينة فيتسلطت عليها هوارة بسلطانهم واعانتها اهل المدينة فلم راءت لواته ذلك طعنت عن المدينة وخلت عنها ونزلت بحصنها المل المعروب بحصن لواتة وارسلت الى ابى اليفظان فانزلته في خوار منها على مسيرة اميال بموضع يفال له تسلونت ومن تسلونت ومن تسلونت

مخرج عيون نهر مينة الجارى من فبلة تاهرت الذى نصبوا عليه ارحاهم وكان ابو اليفظان معه بعض الاموال التى فدم بها من بغداد والمدينة بها رجال هواهم وفلوبهم عند ابى اليفظان بهخرحت اليه بصارت الدعوة والامامة كلها الابى اليفظان واتته الاباصية من كل الافطار وبفى بالمدينة امم ممن الا يولون ابا اليفظان والا يرون رايه ويوالون مجد بن مسالة على عميات الاعلم لنا بها بتحجردت الحرب وعادت جزعة وجل ابو اليفظان الناس على الخيل ودعى له بالامارة والفي ذكر ابى بكر ومجد بن مسالة وابو يفظان يغزو المدينة وتجرد اليه اهل المدينة بتكون وفائع وفتل له ثم ينصرف بلم تزل حروب كذلك وعلى ذلك سبع سنين حتى خلعت وذهبت الاموال عوادت كما فال امرء الفيس شمطا وان ابا اليفظان لما راى من طول الحرب ما راى كتب الى حيل نبوسة يستهزهم.....

... جددوا له البيعة وعفد وهاله وانهم لما نزلت بابى اليفظان اجتمع الى ابى اليفطان جع عظيم برحل بجميع جوعه من نبوسة وغيرها حتى نزال من المغرب من مدينة تاهرت بلما نزل منزله فالت نبوسة لا تفائل حتى نرسل الى اخواننا وننذرهم بان جاءوا ورجعوا الى الطاعة كانت ايدينا وايديهم واحدة وان ابوا من ذلك نزلنا معهم على حكم الله فال ابعلوا ببعلوا بارسلوا رسلهم وخوبوا الناس من شر العوافب ووجدوهم فد ملوا الحرب بفالوا لرسلهم فد تنفدمت بيما بيننا دماء واموال لا منا ولا منهم وتحشى ان يوخذ البافي من الغائر بان كان عفدوا صاحا على ان لا يتبع احد بدم ولا مال بسمعا وطاعة باعلمت نبوسة ابا اليفظان بما فالت رسلهم بفال معاذ الله ان ناخذ احدا بما سلبى ولا اخذ لا بما يستفبل باعطوهم على هذا ما احب من العهود سلبى ولا اخذ لا بما يستفبل باعطوهم على هذا ما احب من العهود

والمواثيف فال ثم خرجت طائعة من عسكر ابى اليفظان حتى الجمعت بطائعة من اهل الدينة بعفدوا ذلك بيما بينهم بفالت نبعوسة نحن انما جئنا لاصلاح بيصتنا وتاليبي امرنا وفوام ديننا ولم نات لطلب علو في الارض ولا فساد فرحل ابو اليفظان بعساكرة حتى اتى الظاهر المشرب على المدينة المعروب بفلعة نبعوسة فضرب بها سردافه الذي فدم به من بغداد فالوا ولم ير سردافي مصروب فبله وانما كانت مصارب وفباب ثم ان اهل المدينة عمدوا الى دارة التى هدموها وكانت مزبلة من المزابلة وكدية من الكدا فكنسوها في يومهم ذلك فا بتنوها في اسرع الايام فلا فرغت فزلها ابو اليفظان ورقع مصاربه ونزل الناس المدينة ع

#### دخول ابسى اليفظان تاهرت وسيرته بها

فال لى جاعة ممن شابههني من الاباضية وكلمنى الم دخل ابو اليفظان المدينة ونزلها كان اول شي نظر بيه من امور الناس ان استصلح لهم فاضيا بعد ان شاور جاعة منهم باشاروا به وكان اسم الفاضى ابا عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي الشيئي ثم ولى على يبت ماله رجلا من نبوسة ثم فدم على منبرة من ارتضاة هو بنبسه ثم امر فوما من نبوسة يعشون بي الاسواف بيامرون بالمعروب وينهدون عن المنكر فالوا بان راوا فصابا ينجنج في شاة عافبوة وان راوا دابة حل عليها ورف طافتها انزلوا جلها وامروا صاحبها والرفا من حول الموضع بالتخبيب عنها وان راوا فذرا في الطريف امروا من حول الموضع

ان يكنسه ولا يمنعون احد امن الصلاة في مساجدهم ولا يكشفونه عن حاله ولو راوة رابعا يديه ما خلا المسجد الجامع ان راوا ميه من رجع يديه منعوة وزجروة بان عاد ضربوة وكان خطبهم على منابرهم خطب امير المومنين على بن ابى طالب ما خلا خطية التحكيم مِلم يزل فاضيهم محمد بن عبد الله يحسن السيرة ميهم ويامر بامر ابي اليفظان وينهي الى نهيه لا تاخذه في الله لومة لاثم الى ان حدث حدث فاصبح بالغداة الى ابي اليفظان فرمى اليه خاتهه وفعطرة بفال ولِ على فضائك من تريد بفال له ما بالك وما اعراك مِفال له ما نفمت عليك شيمًا ولاكن نفمت على بنيك مِغال ما بال بني فال خليتهم عالة على الناس مغصب ابو اليفظان مما استفبله به ولم يرد عليه شيئا وكان للفاضى حاسدون ومبغضون فلها انصرب من عند كلامام فال لمن حوله اذا كان بالغداة امضوا الى محمد واستلوة ما نفم على وعلى من نفم لنزجرة لما كان منه مفدموا اليه باعلموة بفال لهم دعوني من هذا والله لا وليت له فضاء ابدا بانصربوا عنه وفد وافف ذلك سرورهم لحسدهم اياة وبغيم عليه واتوا ابا اليفظان بفالوا اصلح الله الامير الرجل به حف ولك في المسلمين من هو انبع للمسلمين منه بلم يزالوا به حتى صربوة وولوا الفصا رجلا يفال له شعيب بن مدمان بفلت يوما لسليمان مولى محمد بن عبد الله الفاضي ما السبب الذي كرة منه محمد بن عبد الله الفصا حتى الفي المخاتم والفمطر وشابه ابا اليفظان بما شابهه به بفال نعم اجرك الله يا ابنى انما نحن ذات ليلة جلوس بعد العشاء الاخيرة وكان كثير ما يوثر ببي لحوايجه على غيرى فبسينما نحن كذلك اذ دف علينا الباب دفا عنيها مفال لي يا سليمان فم ماني خشيت ان يكون

حادث من فبل السلطان فال بعتمت الباب باذا انا بجارية منبهرة ومعها صفلبي معه سراج فال بفلت ما بالك ايتها المراة بفالت الفاضى اريد برجعت اليه واعلمته بفال ادخلها بادخلتها بها مثلت بيس يديه فال لها ما بالك ايتها المراة وما جاء بك هذه الساعة بفالت نعم دخلت على الساعة خدام من فبل زكريا ابن الامير واخذوا ابنتي من بين يدى بفلت لابني فم باتبعهم بفال اخاب ان اردت ذلک ان یفتلونی وان لم یفتلونی خبت ان یدسوا علی عاملا من عمالهم او لصا من لصوصهم بيفتلوني فال بسفط الفاضي كالغشى عليه ثم اماف مفال لى يا سليمان فم ثم فام مفال لى خذ سراجك ولا يشعر بك احد وتفلد سيبا واعطني عصاى ببعلت ثم فال اخرجى ايتها المراة بمخرجنا ثم فال الى اين تظنين يفصد بابنتك بفالت الى دار الزكاة فال بسار وسرت معد والجارية معنا حتى اتينا فرب الدار مفال لى يا سليمان غيب السراج لئلا يشعر بنا احد فال بسترته بفال لى دف الباب دفا لطيبها باذا بتح الباب فاظهر السراج فلما راى صاحب الدار واهل الدار الفاصي ارتاعوا ارتياعا شديدا وفالوا بما بال الفاصى اعزة الله وما جاء به بفال لى يا سليمان اصعد الى اعلى الدار واحذر ان ينزل احد من جوانب الدار ببعلت فال ثم افبل يتخلل بيوت الدار بيتا بيتا وموضعا موضعا جلم ير شيئا ثم صعد اعلى الدار والمراة معه علم يجد شيئا فال ثم عطب على صاحب الدار مفال له هل راثت زكريا ابن الامير او كان معك اليهوم فيفال نعم كان اليوم عندى فلما كان الليل اتى بعرس مركبه فال هل تعرب له موضعا فال لا والله اصلح الله الفاضي بسفط مي يدة ثم لم يصب الا أن وصلها إلى دارها ثم انصر منا إلى

دارنا بما نام تلك الليلة حتى طلع العجر بغدا بخاتمه وفمطرة والفاة الى صاحبه وكان ابو اليفظان عاش من السنين مائة وتحوها وكان عهرة في امارته نحو من اربعين عاما وفد لمحفت أنا بعض أيامه وأمارته وحضرت مجلسه وفد جلس للناس خارج المسجد الجامع مها يلي الجدار الغربي ورايته يوما ثانيا بي مصلى الجنائز وفد رميت له وسادة من ادم بهجلس عليها ينتظر براغ دبن رجل مات من وجوة الناس وكان مربع الفامة ابيص الراس واللحية وكان اذا جلس الناس وامرهم بالجملوس لم ينطف احد بين يديم الا ان تكون ظلامة ترجع اليه وكان زاهدا ورعا ناسكا سكينا وكان اذا جلس في المسجد الجامع جلس على وسادة من ادم مستفبل الباب البحرى وله سارية تعرب به يجلس اليها ولم يكن غيرة يجلس اليها وكان يفابله نصب عينيه رجل من نبوسة يعرب بعيسى بن مرناس وكان عندهم من الورع بمكان ويلى عيسى رجل من هوارة يفال له ابن الصغير لشانه مي العفه ولم يكن مي ورع عيسى وكان عن يمينه وعن يسارة وبيس يديه وجوة الناس وكان اخص الناس به رجل من العرب يعرب بمحمود بن بكر وكان غاليا فيهم تذكر عنه البراة من امير المومنين على بن ابي طالب وكان مدارهم الذي يذب عن بيضتهم ويدافع عن دينهم ويرد على الفرف في مفالاتهم ويولف الكتب في الرد على مخالفهم وكان رجل يفال له عبد الله بن اللطى اخبرني احد بن بشير عنه فال لى اجتمعت المعتزلة والاباصية بنهر مينة لموعد جعلوة بيما بينهم للمناظرة وكان كثير من هوارة ممن حص يتسمى بعبد الله بكسر الدال وكذا اسم الرجل ولما اجتمع الفوم وضمهم المكان نادى رجل من المعتزلة يا عبد الله بكسر

الدال باجابه رجل من الفوم بفال لست اريدك ثم نادى ثانيا باجابه رجل ثان بفال لست اريدك فال عبد الله وفد علمت انه ایای برید مکرهت ان اجیبه خوما من سواله مفال عبد الله بن اللطى اريد بفلت لبيك بفال لى هل تستطيع الانتفال من مكان لست بيه الى مكان لست بيه بفلت لا بفال هل تستطيع الانتفال من مكان انت بيه الى مكان لست بيه بفلت اذا شتت بفال خرجت منها يا ابن اللمطى وكان منهم رجل يعرب باببي عبيدة الاعرج كلهم مفرون لد بالبصل معتربون لد بالعلم مسلمون لد في الورع اذا اختلبوا في امر من العفه او من الكلام صدروا عن راية وفد رايت انا هذا الرجل وجلست اليد بما رايت في سود الرووس رجلا اخشع مند وكان فليل الدخول على ابي اليفظان ولم يكن يجمعه واياة سوى المسجد الجامع بمحدثني احد بن بشير فال صرب ابو السفظان سرادفم لحدث ارادة وبرز بنبسم الى سرادفم فال وعلم الناس بخروجد بمخرج اليد الهفهاء والفراء وصربوا ابنيتهم حول سرادف خلا ابا عبيدة فال ببينما الناس ذات يوم جلوس اذ افبل ابو عبيدة راكبا على دابة بفال الناس هذا ابو عبيدة فد افبل متعفدا الامير مسلما عليد فال باعلموا بفدومد ابا اليفظان بلها دخل عليد ادناة الى نبسم بفال ما جاء بابي عبيدة الينا متعفدا ام مسلما ام ما ذا بفال اصلح الله كلامير ما جثت مسلما ولا متعفدا غير ان جارة لى خرج ولدها البارحة في طلب معاش لد ولها فاخذ المحروف صاحب حرسك وحبسد باتتنى الغداة باكية شاكية تستلني ان استلك مي اطلاف ولدها مامر بان يطلف كل من حبس تلك الليلة اجلالا لابي عبيدة ثم سلم وانصرب بعجب الناس من

صدفه وتركم التصنع واظهاره على لسانه ما اسر في فلبه وكان ابو عبيدة هذا عالما بالعفه والكلام والوثائف والنحو واللغة وكان مع ديانته حسن الادب والمروة وفد اتيته يوما اسمع منه كتاب اصلاح الغلط الذي الهم عبد الله بن مسلم بن فتيبة على ابي عبيدة ملا ابت تحت فراءته وفلت لعل فاظرا مي كتابنا هذا ينهر من عنوانه ويستجر من ترجمه ويربا بابي عبيدة عن الزلة بلم اهمزة ولم الده مِفال لى يربأ بايي عبيدة بهمز الالي وصمه وانما ذكرت هذا الحرب لادل على براعته في اللغة فلها فرات من الكتاب مثل ورفة او ازيد اتاة فوم مفالوا يا ابا عبيدة شهادة ياجرك الله عليها ماخذ نعله وعصاة ثم فام مع الفوم جملها كان اليوم الثاني اتيته جلها فوات مثل ما فرات بالامس اتباء فوم مفالوا يا ابا عبيدة شهادة ياجرك الله عليها مِعِعل مثل ما مِعل بالامس مِفمت معه وفلت له اصلحک الله أن لى مي الرهادنة دكانا أبيع ميه وأشترى وأتركه وأتى اليك مياتيك الناس متشتغل عنى لا انا مى دكانى ولا انا مى مفابلة كتابى بسكت بلها كان بالغداة اتيته بلها فرات بعص جزءى اتاه اناس بسالوة كما سالوة فبل هذا بفال ان هذا اليوم لهذا البتى بان اثركم على نبسه واذن لى سرت معكم بلا رايت ذلك فلت له يا سیدی لا کل هذا بسر اذا شمت او افع وانعا ذکرت هذا لادل علی مروته وحسن ادبه وكان المغرب كله مبتونا بهذا الرجل حتى ان من كان من الاباضية بسجلاسة يبعثون اليه بزكاتهم يصرفها حيث شاء وكانت نبوسة الجبل مبتونة بابي اليفظان حتى انهم افامته مي دينها وتحليلها وتعريمها مثل ما افامت النصارى عيسى ابن مريم وكان اكشرهم لا يحسج كلا باستئذانه وكانت المراة تبعث بابنها

او ابسنتها ياخذ لها كلاذن منه وكان اذا ضرب سردافه واتته وجودهم لا ينامون الليل حول بسطاطه شانهم التهليل والتكبير من اول الليل حتى الى العجر ماذا صلوا العجر معد خرجوا بانبسهم الى الارض بناموا وان ابا اليفظان لما استفام له ملكه اتته وجود نبوسة من الجبل المعروب بحبل نبوسة ليفدم عليهم اميرا من انبسهم بانزلهم بي دار الصيامة مفال اكتبوا الى أسماءكم كلكم وارمعوها لى وامر الكاتب ان يكتب السجل ويبفى بياضا لموضع المفدم بلا ربع المفدم اسماءهم اليه كتب بخط يدة اسم المفدم وطواة وطبعه ولم يعلم احدا من الناس من فدم ثم جع الفوم وفال لهم هاكم السجل ولا تبهتموه الا بحبيل نبوسة اذا بلغتم منازلكم باخذ الفوم السجل وفد اغتموا اذ لم يعلموا من المفدم عليهم ثم دخلوا على حود بن بكر وكان من الخاصة بابي اليفظان بسالوة بفال لهم ما انا باعلم منكم بما بيه ثم دخلوا على عيسى بن برناس باحابهم بمثل ما اجابهم حود ثم لم يـزالوا يدخلون على واحد بعد واحد من الاباصية بيستلونهم ميخبرونهم بان لا علم لهم ملم يزالوا كذلك الى ان مروا بعبد العزيز بن الاوز وكان له بفه بارع وله رحلة بحو المشرف ولكنه سبيه اللسان خبيب العفل ينزهون مجالسهم عن حضورة ويستغنون عند في معصلات مسائهم فما شعر ان دخلوا عليد ففال ما بالكم وما جاء بكم مفالوا مرحنا بشي واغتممنا منه فال وما ذلك فالوا جرحنا بتفديم الامام لنا واغتممنا اذ لم نعلم من فدم علينا فال او لم تعلموا من فدم عليكم فالوا لا فال فدم عليكم ابلح بن العباس فالوا ومن اعلمك ذلك فال ابو السفظان فال بمخرحوا من عندة باتوا حود بن بكر وعيسى بن برناس بفالوا لهما مكانكما من الامام

مكانكما ومكاننا منكم مكاننا بكشمتما المفدم حتى اخبرنا به من هو دونكما بفالا والله ما علمنا كلا كعلمكم بمن اخبركم فالوا عبد العزيز بن الاوز فالوا ومن اخبر عبد العزيز فالوا ابو السفظان فال بمخرجا يجران ارديتهما حتى دخلا على ابي اليفظان بفالا انت اعلمت عبد العزيز ان المفدم في سجلك على نهوسة افلح بن العباس ففال لا فالا بفد ذكر نبوسة انك اعلمته بذلك دوننا ودون غيرنا فال او فال ذلك المجمنون فالا نعم منادى يا بشير خذ معك اعوانا كميا وجي بعبد العزيز شر مجي ثم فال ادخلا على نبهوسة واجلسا حتى ياتي المجنون فالوا مما شعرنا ان جي بد مفال من اعلمك يا مجنون انى فدمت على نبوسة ابلح بن العباس بفال انت اعلمتنى فال بي اليفظة ام بي النوم فال الآولاكن بي السفظة فال وكيب ذلك فال رايتك اذا يسمى رجل منهم انفبض ما بين عينيك واذا سمى لك الجلح بن العباس انبسط ما بين عينيك بعلمت انك اياة تريد مفال خليا عن المجنون مفد كشب سرنا ملم تزل ايام ابي اليفطان هادية ولا ينفم عليه احد شيثًا مما ولى من ابعاله ما خلا اولادة بانهم ربما خرجوا عن الواجب من ابعالهم ومما يذكر عنه من ورعه وتفشعه إن رجلا يكنى بابى سابف وكان خادما لابى اليفظان في جيع اسبابه وكان يتولى عاب فرسه فال لى احد بن بشير فال لى ابو سابف خرج ابو اليفطان يوما الى منزله الذى كان اختصه بتسلونت يتعفد في سايعته وعبيدة وابطأ في انصرابه الى ان دخل الليل فال ابو سابف بمحططت عن البرس وربطته على مدرته وخرحت لاتى له بعلهه من عند حريب لى بالهيته فد اغلف الباب بملت الى بيت المال بعتصت واخذت منه على

البرس وعلفت عليه ثم رجعت الى موصعى من الفصر واذا بابي اليفظان فد افتفدني مرة بعد اخرى فلها رايته صعد اليه خادم ماخبرة بمجتى مفال اصعدة الى وكان يستريح الى ويستلنى عن اخبار الناس بفال وما حبسك وما ابطأ بك بأعلمته خبر الحريب غيبته ومجتى لبيت المال واخذى العابى منه وتعالمي اياه المرس بفال هاه یا ابا سابف والله لا فام <sup>مح</sup>د ولا اکل ولا شرب حتی تمصی وترد في بيت المال ما الخذاله منه فال ممصيت في ليلتي تلك حتى اتيت حريبي واخرجته من دارة واخذت منه على البرس ثم مصيت وانبزعت المخملة عن البوس بكلت ما بفي واتممت ما اخرجت من بيت المال ورددته بيد وعلفت ما بفي على البرس ومصيت اليه باصبته جالسا ينتظرني بفال ما وراءك يا ابا سابف باعلمته بما صنعت بفال لى احسنت اما كان باجلس ولما مات ابو اليفظان بكل شي وجد لد من العين في تركته سبعة عشر دينارا وكانت لابي يفظان في امارند وفائع صارت تاريخا لموالد الناس لشهرتها الى ان فال ثم مات ابو اليفظان سنة احدى وثمانين ومائتين وخلب من الولد الذكور عددا منهم يفظان الذي كني باسمه. وكان ابند يفظان هذا خرج الى المحج في حياة ابيد ويوسف وهو المكنى بابي حاتم وابو خالد وعبد الوهاب ووهب وغيرهم ممن لد ذكر واند ١٤ مات ابو اليفظان فامت العوام واهل المحروب ومن لب لهم مفدموا ابند ابا حاتم بلا مشورة احد من الناس لا من الفبائل ولا من غيرهم وكان ابو جاتم هذا بتي شابا وكان يجمع العتيان الى نبسه بيطعم ويكسى وكانت لد ام تسمى غزالة وكانت مالكة لامور ابي اليفظان وحشمه فلما كان في بعض الاعياد وابو اليفظان

حى بي فصرة لم يحصر المصلى مع الناس حلت العوام على درفة ونادت بطاعت بها اتصل الخبر بابي اليفطان فال لامم احذري يا غزالة بفد اصبح اليوم ابنك باغيا

### ولاية ابي حاتم وايامه

وهو يوسف بن محد وفال مات ابو اليفظان وابناه جيعا غائبان يفظان بالموسم وابو حاتم فد كان اخرجه ابوه في جيش مع وجوه زناتة ليجوروا فوابل فد افبلت من المشرف وبيها اموال لا تحصى فد خابوا من فبائل زناتة ببينا ابو حاتم بي الفوابل فد خرج اليها اذ وبته خاتم رسل بموت ابيه وعفد الامارة له وذلك ان اباه لما مات اجتمعت العوام والبرسان دون الفبائل بنادوا لا طاعة لا حدا لابي حاتم وابو على مسيرة يومين من المدينة او اكثر فلما وصل الى باب المدينة ازدحم الناس بين يديه ومن خلعه وعن يمينه وعن يسارة ببايعوا بما وصل المسجد الجامع كلا وفت الظهر فاصعدوة المنبر وبايعوة وكبروا حوله واجلوة على الايدى والاعناف حتى وصلوة الى دارة ثم ارسلوا الى الفبائل ببايعته بها كمل امرة وتمت بيعته خلت به عشيرته واخوته واعمامه وبنو اعمامه ومواليه باحبوا ان يجعلوا له حجابا وهيبة وابت العوام من ذلك وارادت الدنو اليه بي كل الاوفات على ما كانت تعرب فبل امارته وكافت مشايخ البلد من غير الاباصيه فد استولوا عليه منهم رجلا يعرب بابى مسعود وكان كوبيا بفيها بمذاهب الكومييين ومنهم شيخ يعرب بابي دنون وكان على مثل صاحبه من

الهفه الكوهى ومنهم رجل يعرب بعلوان بن علوان لم يكن من اهل البغه ولاكن كانت له رياسة في البلد ومحبة عند العوام وكانوا هولاء فد طمعوا ان يبيتوا خبر الاباضية ويطبوهم وكان لابي حاتم رجلان من خاصته من اهل المدينة من اهل المحرب والنجدة وكانا هما الذان وليا العقد له وكان يعلم منهما انهما جرثان وذلك انه انصرب يوما من عند ابيه وفد اخذ في شي عليه ففالا له ما بالك ففال نازعني ابی کذا وحل علی اخی بکذا مِفالا له لا علیک اثبت کما انت وخل يبننا وبين هذا الخوخاء نحن ندخل اليه بنفتله ويصير كلامر اليك بهاله ما سمع منهما باستنكر ذلك وكان يفال المحدهما مجد بن رباح وللاخر محد بن حاد فاتصل بابى حاتم مع منافرته لمشايخ اهل المدينة انهما فد فالا لمشاين اهل المدينة مثل ما فالا له في ابيه بلم يشك ابو حاثم عند ما بلغه انهما فد فالا ما فالا بجمع جاعة من اهل بسيته وجاعة من اهل المدينة بفال لهم اخرجوا عني محمد بن رباح ومحد بن حاد فامر بهما فاخرجا وكان الحمد بن حاد على بعض اميال من المدينة منزل يفال له الثلث فد جمع الاشجار والانهار والمزارع والنخل والفصور بمخرجا جيعا الى ذلك المنزل بي انعم عيش وارغدة ثم ابه الشيطان لهما الى ان جاء لهما وافبل وادبر بفال مثلكما ينبعى وانتما اللذان عفدتما الامارة بملم يزالا يرسلان رسولا بعد رسول الى من جبى المدينة من اخوانهما ويفولان لهم اترصون ان يكون مثلنا ينهى من البلد بلا جناية كانت منا بيجتمع اخوانهم ويفولون والله لفد صدفا ثم اتبعف من بالمدينة من اخوانهم على ان يرسلوا اليهما بيدخلوهما على رصا الراضي وسخمط الساخط بما شعر ابو حاتم الا والتكبير عليهما في المدينة فعزع لذلك وارتاع وعلم

انها ليست بدار فرار باجتمع اليه فومه واهل بيته بفالوا له فد اعلمناك هذا اولا ولاكن افم بين ظهران الفوم ونخرج تحن الى حصننا الذي به مواشينا وعبيدنا وهو حصن يعرب بنماليت مي طرب لواتة جاذا صرنا اليه واجتمعنا به وراينا به لواتة وغيرها من الفبائل ناصرنا اخرجناك الينا ببعلوا ذلك بلارات بفية العجم الساكنين بمدينة تاهرت ما بعلت الرستمية خرجت الى حصنها وبعلت نبوسة مثل ذلك ثم افام ابو حاتم بعد ذلك إياما ثم خرج وخرج معه من وجوة اهل البلد من المسيحيين وغيرهم نحو مائة رجل وكان الخارجون معه حاة البلد منهم رجل يعرب ببكر بن يبيدى ومن المسيحيين رجل يعرب ببكر بن الواحد وكان هذان الرجلان بارسي المغرب وبفيت العامة ومشايخ البلد مي جع عظيم وعلموا ان الحرب فد دهمتهم فاسرعوا في بنيان حصنهم ثم ان ابا حاتم لما خرج اجتمعت لواتة كلها اليه ماعطي كاموال وحل على الخيل فاجتمعت فباثل الصحراء اليه خلا الحصن المعروب بتالغمت واهل الصفرية مالهم مالوا الى المدينة ثم جع ابو حاتم جوعها وزحب الى المدينة من ثلاثة مواضع من الفبلة والمشرف والمغرب معتولى بنبسه الفبلة مع لواتنة والرستمية وما شايعها وتولى المشرف العجم وصنهاجة ومن شايعها وتولى المغرب طوائل من الناس مع نبوسة وكان فتال شديد من الوجوة الثلاثة وكانت الدائرة من الوجوة الثلاثة على اهل المدينة بفتل من ناحية الفبلة رجل من اهل دمر وفتل من ناحية المشرف رجل يعرب با.... فتلته العجم ولم يصب من ناحية المغرب احد وكانت مادة هذا المفتول رجل سي الحال فلها فتل ولدة عدى على رجل يفال له جان من العجم من سكان المدينة بفتله غيلة من غير ان يشعر به الناس بلما

# ولاية يعفوب بن ابلح

ولما اجع اهل المدينة على ولاية يعفوب بن الجليج وارسلوا اليه واذحلوة المدينة وعفدوا له الولاية انكسرت شوكة الاباضية ودخل عليه جاعة منهم ورجعت اليه جاعة من لنواتة وبفيت المحرب متماسكة بيين يعفوب بن الجليج وابين الحيه ابي حاتم اللا انها ضعبت وانكسرت نواكبها وجهور الاباضية مع ابي حاتم الى ان زحب وانودين بمن معه وزحب ابو حاتم ومن معه فلا وعلا امر يعفوب بن الجليج بابواب

المدينة بغافت الا بابا واحدا وفي عليه يعفوب بجمهور الناس ويميل بالحملة من معه اذا فرب العساكر منه بلم يزل الناس متوافهين الى ان حصر صلاة الظهر ماذن الموذنون مي مصامهم ذلك وصلى الناس صلاتهم ووانودين ومن معه فاتمون ينظرون الى الناس بيسفط في ايديهم وتحولت نياتهم على المحاربة وندموا على فدومهم غير أن أبا حاتم ومن معه من العجم أستداروا من جهتر المشرف وحلوا مصابى رجاء ان يصيبوا عزة بعتے من كان بناحية الباب الشرفى الباب وخرجوا اليه حلة واحدة بولوا منهزمين بين ايديهم بها رای وانودین ما رای انصرب بعساکره وصعبت الحرب بعد ذلك وتطامع الناس في العافية وكان يعفوب بن افلح بعيد الهمة نزيه النبس ما جس بيدة دينارا ولا درهما وكان اذا اتبي وكيله بغلاته امرة ان يجعلها تحت بردعة له يجلس عليها واذا اراد اخراج شى منها دبعه بفصيب من يدة وكان اذا سابر ونزل بفوم لم ياكل لهم طعاما وكانت له بفرات يامر بحلبها بين يديه في اناء جديد فاذا امتىلاء شربه اجع ثم يـفوم عليه ثلاثا لا ياكل طعاما ولا يشرب شرابـا ولا يخرج لبراز وكان وصوءة طاهر في الموضع الذي يكون فيه شهد منه ذلك جاعة ممن صحب واستعاض ذلك عنه حتى صار كالعيان وكانت له اخلاف بي لباسه وركوبه يخرج عن طبع الشر حجزة سراويله جى جنبه وركوبه برسه من بين يديه وكان له برس اشفر لم يكن بالمغرب مثله فبله ولا بعدة به يضرب المثل الى اليوم فلما طالت الحرب بينه وبين ابن اخيه ورفت وتطا مع الناس العابية نزل ابو يعفوب المزاتى بجميع مزاتة حول البلد وكان راس الفوم وملكهم بمشت اليه الفبائل وفالوا لو جعلت الهدنة بين هذين العريفين الى مدة

معلومة يامر الناس اليها ففد فطعت السبل وفرغ من ايدى الناس المحرث والنهل بسعى مى ذلك واجتهد حتى اشتهى المريفان بفالوا ليعفوب فدم من يعفد لك الهدنة بفدم عبد الله بن اللمطى صاحب المستلة في اعلى الكنار وفدم ابو حاتم منكود وابن ابي عياض اللواتيين وبرز الناس من كلا البريفين وتسلموا كلامر لمتولى عفد الهدنة بعفدوا ان يرجعوا ايدى ابى حاتم ويد يعفوب عن النظر اربعة اشهر ويمشى الناس الى الناس ويدخل بعضهم على بعض وتامن السلحات متم العفد على ذلك وتطامع الناس العامية ووجدوا حلاوتها وكان ابو حانم اذا لفي احدا من وجوة اهل تاهرت وشبابهم استماله مان كان على الفرب استمال به الى نبعسه وان كان على البعد زودة واعطاة بمالت فلوب الناس اليه ممن يشب بي سبك الدماء واكل الاموال بانه بفي متصلا بيعفوب وابو يعفوب المزاتي دايما في اصلاح ما راى فبينما الناس ذات يوم في عيد من اعيادهم اذ افبل رجلان من اخريات على المدينة ولم يكن في البلد اذ ذاك اوسع منهما جاها ولا اكثر عشيرة ولا اسمع فلبا يفال لاحدهما احد والاخر محد يعرفان بابن دبوس وبين ايديهما فقولهم يفولون من اراد للعامية مليصعد الى الكنيسة وكانت دار هاذين الرجلين تعرب بالكنيسة ببادر الناس ولم يختلب عنهما احد خلا يعفوب وشيعته وبعض مشايخ من يشب في عداوة ابسي حاتم منهم شيخ يعرب بابن مسعود هو شيخ البلد ومفدمه ملها راى ابن مسعود اجتماع الناس واطبافهم على هذين الرجلين صعد لهما وفال لهما ويحكما الى ان فال ملما دخل الليل ركب محمد واحد فرسيهما وعلم بذلك من علم من الناس بتبعوهما وخرجا فاصدين نحو ابي حاتم

واتصل الخبر بيعفوب وشيعته بركبوا خيولهم وخرجوا نحو زواغة ببينها ابو حاتم بى منزله وفصرة بنهر مينة اذ دخل عليه محد واحد وجاعة الناس بفالوا فم باركب الساعة بخرج معهما وليس معه احد من عشيرته ولا من رجاله بلم يصبح كلا على باب المدينة وبادر اليه الناس اجع

# دخول ابى حاتم تاهرت وسيرته بها

فال ولما دخل ابو حاتم مدينة تاهرت جع مشايخ البلد اباصيتها وغير اباصيتها باستشارهم بيمن يوليه فصاء المسلمين بفالوا له ان اباك لما دخل كدخولك ولى محد بن عبد الله بن ابى الشيخ وهو الفاصى الذى فدمنا ذكرة فبل هذا ولمحمد ولد يسمى عبد الله وما هو دون ابيه بي الورع والعلم وانت عالم بورعه ودينه كما نحن عالمون به بفال اشرتم واحسنتم وولاة الفضاء ثم فال من ترون ان نولى بيت المال بفالوا عبد الرجان بن صواب النبوسي بفال اصبتم واحسنتم ولها الشرطة بفال فوم زكار وفد فتل ابنه بين بين بين وله نصيحة وفال فوم ابراهيم بن مسكين بان له صلابة بي يديك وله نصيحة وفال فوم ابراهيم بن مسكين بان له صلابة بي تلك المحنى بولادما جيعا وكان البلد فد بسدت وبسد اهلها بي تلك المحروب واتخذوا المسكر اسوافا والغلمان اخدانا بها ولى هذان الرجلان الشرطة فطعا ذلك بي اسرع من طربة العين وجلا على الناس مغر وشردت الغلمان واخدانهم الى روس الجبال وبطون كلودية

وجل الناس على الواضحة وخاب النطب وامن البرى وشردت لسراف وفطاع الطريف وامنت السبل ومشى الناس بعصهم الى بعص ولم ينفعوا على ابى حاتم شيئا ثم نفعوا بعد ذلك شيئا احده ناسا بالتهمة وصرب السوط على الظنة كلا أن البلد وفضاته واصحاب بيت امواله واصحاب شرطته ومن بالبلد من ففهاء الاباصية وغيرهم لم يطالب بعضهم ولا سعى بعضهم ببعض وكانت مساجدهم عامرة وجامعهم يجتمعون بيه وخطيبهم لا ينكرون عليه شيئا الا أن الهفهاء تناحبت المسائل بيما بينهم وتناظرت واشتهت كل برفة ان تعلم ما خلبتها بيه عافبتها ومن اتى الى خلف كاباصية من غيرهم فربوة وناظروة الطبي مناظرة وكذلك من اتبي من كلاباصية الى خلف غيرهم كان سبيله كذلك فال لى يوما ونحن في على مسجد بالرهادنة رجل من وجوة الاباضية من هوارة يسمى سليمان ويكنى بابى الربيع من اين زعمت وزعم اصحابك وغيرهم من الحجازيين والعراف أن الرجل اذا زوج ابنته البكروهي صغيرة وادركت ان لا خيار لها في نبسها وانتم تفولون ان الرجل اذا زوج امته وغتبت ان لها الخيار ولا برف بين الامة وبين الصغيرة الن الامة لم يكن لها حكم وي نبسها وانما كان الحكم لسيدها جلها عتفت وصار الحكم اليها جعلتم لها الخيار والصغيرة لم يكن لها حكم في نبسها وان الحكم لابيها فلا ادركت صار كلامر اليها جلم منعتموها ما اجزتم للامة والمعنى واحد بحكيت ما ذكر لى لغير واحد منهم وما اعتلات به عليه باعتلوا بعلله وغير علله وزادوا ونفصوا وفد اجتمت ما دار من جميع ذلك بيني وبينهم مما اعتلوا به ومما يدخل لهم او ما ذكروة بفلت له ولغيرة ممن كلمنى انا انما اجزنا نكاح الصغار لان النبي صلى الله عليه والسلام

تزوج عايشة بنت ابى بكر بنت سبع وبنى بها وهى بنت تسع بفال لى دعنى من هذا باني لا اجامعك عليها ولاكن كلمني من الفرءان او من باب النظر مع انبي لو بينت لك الخبر ما كان لك ميه حجة لانك تعلم أن الله أحل لرسوله من النساء ومن عددهن اكثر مما اخل لامته واحل له الموهبة وغير ذلك بان كان عندك حجة غير هذه واذكرها والا ولا تفم لك حجة فلت له وان اوجدتك صحة عفدها من الفرءان اترجع بفال لى من الفرءان بفلت نعم بكرر على ثلاثا ومبى كل ذلك افول نعم معال ماذكر لى ذلك مفلت له فال الله تبارك وتعالى واللآي يشس من المحيض من نسائكم الى واللاي لم يحضن ففال لى عجبا منك انا اسالك عن عفد النكاح وفسخم وانت تخبرنسي عن عدد المويسات وعدة اللاي لم يحضن ففلت هيهات ابا الربيع غاب عنك المراد فال وما غاب عني من ذلك مفلت اخبرني عن هذه العدد الموصفات من طلاف وفعن ام من غيرة فال من طلاف فلت جهل يفع طلاف من غير ان يكون عفد نكاح فال لا فلت بي المويسات بمنهن اللاى فد بلغن من السنين ما لا يحيض مثلهن فال نعم فلت واللائ لم يحضن من الصغر فال نعم فلت ماوجب الله عليهن عددا فال نعم فلت اس طلاف ام من غير طلاف فال من طلاف فلت بيكون طلاف من غير عفد نكاح بسكت ولم يرد جوابا باعلمت غيرة بما دار بيني وبينه بفال لى مصر في المطالبة لك ففلت فاذكر لى ما مصر فيه فال فول الله واللائ لم يحضن المراد التي لم يخلف بيهن الحيض وهن الكبائر لا الصغار فلت هذا غلط في اللغة يلزمك فيها من الشناعة اكثر مما لزم صاحبك فال وكيب ذلك فلت لم التضع الا للمستفبل ولو اراد

ما فلت لكان موضع لم لان لا بها بيفال لا تحييض بلانة اذا نبعوا عنها المحصيض اي ليست من تحييض واذا فيل لم تحمض فلانــة معناه انها لم تحص بعد وانها ستحيض في المستفبل وربما حرب خطباءهم اللهظ عن موضعه ليفيموا كلامر الذي يريدونه حصرت لهم خطباء كثيرة اولهم ابن ابى دريس والثانى احد التيه والثالث ابو العباس بن بتحون والرابع عثمان بن الصبار والمخامس احد بن منصور بسمعت احد التيه يفوا بعد براغ الى ان بلغ تنزيلا ممن خلف الارض والسماوات العلى الرجان على العرش استوى بحرب المعنى عن موضعه اراد ان يفيم اصله وحفله بابا من المحلول على العرش وكل من رايت من خطبائهم على منابرهم بليس يستعملون كلا خطب امير المومنين على بن ابى طالب خلا خطبة التحكيم بانهم كانوا اذا برغوا من الخطبة الاولى فاموا الى الثانية وحكموا وسوب اذكر خطبة التحكيم بيما يلى هذا الكلام بلم يـزالوا كـذلك الى ان اولى الخطابة رجل منهم يفال لهم احد بن منصور وسمعته يخطب بهذه المخطبة ثم يخطب بعدها بخطبة التحكيم فلفيته وعانيته وفلت له ان خطبتك التي سمعت منك اليوم ليست من خطب اسلابك بفال لى حلني عليها عثمان بن احد بن يحياج وكان مفدما عندهم ولا يكادون يخالفونه فيما استحسن لهم فخطبت بها لانه استحسنها لى والخطبة هي هذه الحمد لله الـذي ابـتدا الخلف بنعمـ ثـم \* وتـغمدهم جيعا بحسن بـلائـه ، بوبف كل امـرء منهم بي صبائه ، على طلب ما يحتاج اليه من غدائمه \* وسخر له من يكلوه الى وفت استغنائه \* ثم احتج من بلغ منهم بالايات وحذر اليهم بانباقه واعذر اليهم بابلائه \* الذي لم ينزل بصعاته واسمائه \* لايشتمل عليه زمان \*

ولا يحيط بد مكان \* خلف كلاماكن وكلازمان \* ثم استوى الى السماء وهمي دخان \* بفال لها وللارض اثنيا طوعا او كرها فالتا اتينا طاعين بفدرها احسن تفدير \* واخترعها من غير نظير \* لم يرجعها باعمدة تدرك بالمعاينة ، ولم يستعن عليها باحد استكبارا عن الشركة والمعاونة وزينها للناظرين \* وجعل بيها رجو ما للشياطين \* بتبارك الله احسن الخالفين ، تعالى ان تطلف في وصفح اراء المتكلفين \* او ان تحكم في ديند اهواء المتفلدين \* بل جعل الفرءان اماما للمتفين \* وهدى للمومنين \* وملجاء للمتنازعين \* وحكما بين المتخالفين \* ودعا اولياءة المومنين الى اتباع تنزيله \* وامرهم عند التنازع في تاويله بالرجوع الى فول رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك ونطف بحكم كتابد اذ فال جل ثناوءة يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم الى فولد واحسن تاويلا وتعبد نبيد صلى الله عليد وسلم عند رجوع كامتر مي تاويل ما اشكل عليها اليه بان بين لهم معنى ما انزل عليه بفال ما انزلنا عليك الكتان كلا لتبين لهم الذي اختلفوا ميه ولم يكل لهم تعالى الى الفول في دينه بارائهم \* ولا اذن لهم في مسامحة اهوائهم \* فتكون الاحكام مبتدعة \* والاراء مخترعة \* والاهواء مبتدعة \* بل احصاها كل شي عددا وضرب لكل شي امرا \* ليهلك من هلك من بينه \* ويحى من حى عن بينه احده حدا يبلغ رضاه ويحسن آلاه واستعينه على ما استحبطنا من ودائعه وحبطنا ما استودعنا من شرائعه واومن به ايمانا من اخلص له عبادته واستشعر طاعته به واتوكل عليه توكل من انفطع اليه ثفة به ورغبة بيما لديه واشهد ان لااله كلا الله وحدة لا شريك لد شهادة معترب لد بالربوبية والتوحيد مفرا لد بالفطمة

والتمجيد خائبها من انجاز ما فدم اليد من الوعيد واشهد ان مجدا عبدة ورسوله اصطعاه لنبهسه وليا وارتصاه لخلفه نبيا فاوجده على حعظ ما صمنه فويا وباداء ما استودعه مليا وبالدعاء الى ربه حبيا ومتوفها عن ورود المشكلات ومشمرا عند تجلاء الشبهات لا يرعوى الى عذله ولا يلوى على من خذله ولا يطيع غير من ارسله يصدع بالامر ويطبى نار الكبر ولا تاخذه في الله لومة لاثم ولم ينحرب عند لرغم راغم ارسلد على حيس مسرة من الرسل ودرس من السبل وتصامن من اهل الملل والناس بريفان عالم متكبر وجاهل مستظهر بالعالم الذي سبف لد الخذلان ينزغد الشيطان ويجمر بد الطغيان بيستنكب عن الدخول بي دين الايمان والجاهل مستنكع في غيد متحير في امرة منتظر ما يكون من غيرة فلم ينزكلا يعكفان على كلازلام ويعتصمان بالاصنام والرسول عليد السلام يرعا رعى السوام ويدعوهم الى دار السلام بلم يزل صلى الله عليد وسلم يعظهم بالايات ويفرعهم بالمعجزات حتى استفام من اراد الله توجيفه من ساتر اهل الديانات ببلغ المحكمات واوضح المشكلات وزجر عن الفول في الدين بالشهوات فحضتم الله بد النبيين واكمل بد الدين واوجب بد الحجة على العالمين صلى الله عليد وعلى الم الطيبين واخواند من المرسلين واوليائد من المومنين ثم جلس ثم فام وفال الحمد لله نستعينه ونستغبره ونومن به ونستهديه ونستنصره ونبرا من الحول والفوة اليد ونعوذ بالله من شرور انهسنا ومن سيثات اعمالنا من يبهد الله فيهو المهتدى ومن يصلل فلا هادى له ونشهد ان لا اله لا الله وحدة لاشريك له وان محدا عبدة ورسوله ارسلم بالهدى ودين الحف ليظهرة على الدين كلم ولو كرة المشركون

الله ربسا ومحمد نبيسا والاسلام ديسنا والكعبة فبلتنا والفرءان امامنا رصينا بحلالم حلالا وبحرامه حراما لا نستفي عند بدلا ولا عند حولا ولا نشترى بد ثمنا لاحكم لا لله اتباعا لكلام الله وسنة نبيه عليد السلام وخلاما لاهل البدع لاحكم الالله خلعا ولبدا ومرافا لجميم اعداء الله لا حكم لا لله ولوكرة الجبارون الحاكمون بغير ما انزل الله واشهد ان من لم يحكم بما انزل الله ماولاتك هم الكامرون والظالمون والعاسفون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وال محمد وبارك على محمد والى محمد كما صليت وباركت ورجت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حيد مجيد اللهم صل على العصبتين المباركتين من المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان اللهم وارحم الشراة في سبيلك اهل البصل جي الاسلام اللهم وصل على الخليجتين المباركين بعد نبيك محمد ابي بكر وعبر امامي الهدى بما عبلا بدر من كتابك وما اثراه من سنة نبيك اللهم واصلح كلامير يوسب بن محمد اصلحه واصلى على يديه ووقف الخير... واعنه عليه وافتح له من عندك اعوانا وانصارا على طاعتك اللهم اعزز بد كلاسلام وأهلد واذلل بد الكبر واهلد انصرة نصرا عزيزا واجتح له جتما يسيرا وهب له من عندك سلطانا نصيرا كمبى بك وليا وكمبى بك نصيرا اللهم اغمر لنا ولا خواننا الذين سبفونا بالايمان ولا تجعل في فلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤمي رحيم ثم فرأ فل هو الله احد ثم نزل

#### TRADUCTION FRANÇAISE

#### Au nom de Dieu clément et miséricordieux!

Récits concernant les Imâms Rostemides.

Plusieurs Abâdhites m'ont rapporté les faits suivants qu'ils tenaient de leurs ancêtres :

Lorsque les Abadhites se furent fixés à Tâhert et voulurent peupler cette ville, leurs principaux personnages se réunirent en assemblée et dirent : « Comme vous le savez, notre état ne peut être constitué et dirigé que par un linâm, auquel nous aurons recours pour l'application de nos lois, qui rendra justice à l'opprimé contre l'oppresseur, présidera à nos prières, recevra la dîme aumônière que nous lui paierons et procédera aux partages entre nous. »

Après avoir délibéré, ils reconnurent qu'il y avait dans chacune de leurs tribus un, deux ou plusieurs personnages de marque qui avaient la direction des affaires dans la tribu et étaient dignes de l'Imâmat. « Mais, objectèrentils, vous êtes tous des chefs et nous ne croyons pas prudent de porter nos préférences sur l'un de vous en excluant les autres, ce qui pourrait amener un changement regrettable dans leurs dispositions. Peut-être aussi celui que nous désignerions comme chef élèverait-il les membres de sa famille ou de sa fraction au détriment des autres; il indisposerait ainsi les esprits et l'on verrait les scissions se multiplier et l'union s'affaiblir. Nous avons là 'Abd er Raḥ'mân ben Rostem; il n'a pas de tribu qui puisse l'aider à dominer ni de fraction qui puisse prendre parti pour lui. Déjà, l'Imâm Abou 'l Khaṭṭāb l'avait agréé

pour vous comme juge et arbitre. Confiez-lui donc la direction de vos affaires; s'il est juste, il en sera comme vous le désirez. Si au contraire, il agit envers vous contrairement à la justice, vous le déposerez et il n'aura ni tribu pour le protéger ni famille pour le défendre. »

Tous s'étant ralliés à cet avis, ils se rendirent ensemble chez 'Abd er Raḥmân: « A nos débuts, lui dirent-ils, l'imâm t'avait agréé. Aujourd'hui, c'est nous qui te choisissons et voulons te mettre à notre tête. Comme tu le sais, nos affaires ne peuvent prospérer que sous la direction d'un Imâm auquel nous pourrons confier nos intérêts et soumettre le règlement de nos causes ». — « Si, leur répondit-il, par une promesse formelle faite au nom de Dieu, vous vous engagez à vous montrer favorables à ma gestion et à m'obéir en tout ce qui sera conforme à la justice, j'accepte la mission que vous me confiez. »

Ils prirent solennellement l'engagement demandé et, après avoir stipulé pour lui-même les conditions qu'il leur imposait, ils le mirent à leur tête et lui prêtèrent le serment de fidélité.

Sa manière d'agir avec tous, du premier au dernier, fut belle et louable et on n'eut jamais rien à réprouver dans ses décisions et sa conduite. Les voyageurs portèrent en tous pays le récit de ces événements.

On raconte sur 'Abd er Rahman diverses anecdotes qu'il ne m'est possible de reproduire qu'à la condition de les relater avec une parfaite fidélité, sans en dénaturer la portée réelle et sans y rien ajouter ou retrancher. Exagérer ou tronquer les récits historiques n'est pas le fait d'hommes qui ont des sentiments virils et religieux; nous ne le ferons pas, bien que nous haïssions ces gens et que nous ne puissions que réprouver et mépriser les doctrines qu'ils professent. Si donc, nous rapportons les faits qui les concernent tels qu'ils nous sont parvenus, si nous parlons de la justice avec laquelle ils ont gouverné, cela ne veut pas dire que nous professions de l'admiration pour leurs hauts faits et que nous approuvions leur ma-

nière d'agir; car nous savons qu'ils considèrent comme excommunié celui auquel le Prophète (que le salut et la bénédiction soient sur lui!) a voué son amitié et au sujet duquel il a dit : « Celui qui m'aime aime aussi 'Ali ».

Plusieurs personnages notables parmi les Abâdhites m'ont rapporté les faits suivants :

Lorsque 'Abd er Raḥmân ben Rostem eut pris la direction des affaires, il mit toute son énergie à l'accomplissement de sa tâche et so conduisit d'une façon digne d'éloges. Il siégeait dans sa mosquée pour écouter les veuves et les humbles et ne redoutait, en agissant en vue de Dieu, le blâme de personne. Sa renommée fut portée jusqu'aux confins de la terre, tant vers l'Orient que vers l'Occident et parvint jusqu'aux Abâdhites de Baṣra et autres villes. Ayant appris ce qui le concernait, ils réunirent une somme considérable d'argent et la lui envoyèrent par des gens de confiance.

"Il a paru dans le Maghrib, s'étaient-ils dit entre eux, un Imam qui y fait régner la justice. Il étendra bientôt son autorité sur l'Orient et y fera triompher aussi la justice. Partez vers lui avec l'argent que nous vous confions. Quand vous serez arrivés à la ville où il réside, si vous reconnaissez que les rapports parvenus sur sa belle conduite et son excellente manière de gouverner sont exacts, remettez-lui l'argent. S'il en est autrement, rendez-vous compte de ses actes et de la manière dont il applique les lois à ses sujets; revenez ensuite en nous rapportant argent et nouvelles. »

Les ambassadeurs partirent. Arrivés à Tâhert, ils s'arrêtèrent à l'oratoire où se trouve aujourd'hui le tombeau de Mesâla, firent agenouiller leurs chameaux et les déchargèrent. Puis ils s'avancèrent avec leurs compagnons de route, pénétrèrent dans la ville par la porte dite Bâb Es-Ṣafa, demandant à tous ceux qu'ils rencontraient où était la maison de l'Imâm 'Abd er Raḥmân. Y étant enfin arrivés, ils trouvèrent auprès de la porte un esclave qui gâchait du mortier et virent sur la terrasse un homme occupé à en boucher les fentes et auquel l'esclave passait le mortier nécessaire à cette opération. Ils saluèrent l'esclave, qui leur rendit le salut, puis lui demandèrent si c'était là la demeure de l'Imâm. Sur sa réponse affirmative, ils le prièrent de demander audience pour eux à son maître et de lui annoncer qu'ils étaient des ambassadeurs que lui envoyaient ses frères de Başra. L'esclave sachant que son maître avait entendu la conversation, leva la tête vers lui. « Prie ces gens d'attendre un instant, dit-il. » Puis il continua sa besogne jusqu'à ce qu'il eût terminé sa réparation. Pendant ce temps, les ambassadeurs le considéraient, se demandant si c'était vraiment celui auquel ils avaient affaire ou un autre.

Il descendit enfin de sa terrasse pour entrer dans la maison, lava les traces de mortier qui étaient restées sur ses mains, fit ses ablutions comme pour la prière et ordonna d'introduire les envoyés. Ils entrèrent et trouvèrent un homme assis sur une simple natte recouverte d'une peau. Il n'y avait dans la pièce que le coussin sur lequel il dormait, son sabre, sa lance et, dans une autre partie de la maison, un cheval attaché.

Après l'avoir salué, ils lui apprirent qu'ils étaient des ambassadeurs chargés d'une mission auprès de lui parses coreligionnaires. Il ordonna alors à l'esclave de servir son repas. Celui-ci apporta une table sur laquelle étaient des galettes réchauffées, du beurre fondu et un peu de sel. Sur l'ordre de l'Imâm, les galettes furent mises en miettes et arrosées de beurre. Puis il dit : « Au nom de Dieu, approchez-vous et mangez ». Il mangea avec eux la même nourriture puis leur dit : « Que désirez-vous et quel est le but de votre voyage? » « Nous désirerions, lui dirent-ils, que tu nous autorises à nous concerter; nous te parlerons ensuite. - Faites, leur dit-il. » Ils se mirent à l'écart pour conférer et se dirent : « Il estinutile de faire une enquête sur son compte, nous l'avons vu lui-même réparer sa maison; nous nous sommes rendu compte de la façon dont il se nourrissait, s'habillait et meublait

sa maison. Cela nous suffit et nous n'avons plus qu'à lui remettre l'argent sans consulter personne à son sujet. » Ils convinrent donc de lui apporter les trois charges d'argent qu'ils avaient apportées.

Ils revinrent chez l'Imâm et lui dirent: « Que Dieu te donne la puissance! Nous avons avec nous trois charges d'argent que t'envoient tes frères pour te permettre de pourvoir à tes dépenses et d'améliorer ta situation. » « Voici le moment de la prière, répondit-il; je vais me rendre à la mosquée cathédrale pour y présider; puis je ferai connaître aux fidèles le but de votre voyage. »

Ils s'inclinèrent et sortirent avec lui pour aller à la mosquée. La prière terminée, 'Abd er Rahman fit inviter par le crieur les notables de chaque tribu à rester. La foule partie, il s'adressa aux ambassadeurs et les pria de faire connaître le but de leur mission aux personnages de marque présents. Ils répétèrent ce qu'ils avaient dit à 'Abd er Rahman. Celui-ci se tournant alors vers les assistants leur demanda leur avis. « C'est là, dirent-ils, un bien que Dieu nous envoie; nos frères nous donnent spontanément cet argent que nous n'avons pas demandé. Notre avis est que tu fasses apporter les charges et que tu partages l'argent en trois : un tiers pour achat de chevaux, un tiers pour achat d'armes; le reste sera destiné aux pauvres et aux malheureux. » « Vous avez entendu la proposition de vos frères, dit l'Imam aux envoyés. Qu'avezvous à objecter? » - « Nous avons entendu et nous obéissons, répondirent-ils. »

Ils apportèrent l'argent: « Je désire, leur dit 'Abd er Rahmân, que vous restiez ici jusqu'à ce que ces sommes aient reçu leur affectation. Vous retournerez ensuite chez vos frères et leur ferez connaître ce qui s'est passé. » Conformément à ce qui avait été décidé, les sommes envoyées furent divisées en trois parts, en présence des ambassadeurs. L'Imâm dit ensuite à ces derniers: « Partez maintenant avec la bénédiction de Dieu, si vous le désirez. »

Quand, avec l'argent reçu, on eut acheté des chevaux et des armes, fortifié les faibles et soulagé les misères des pauvres, la situation des habitants devint prospère : ceux qui apprirent ce qui en était les craignirent; ils n'eurent plus à redouter les attaques de leurs ennemis; car ceux-ci reconnurent que leur puissance primait celle des autres et qu'ils pouvaient triompher de ceux dont ils craignaient auparavant les incursions armées. On commença à peupler la ville et à élever des constructions, à mettre en culture les terres jusqu'alors en friche, à planter des jardins, à canaliser les eaux, à créer des moulins et constituer des approvisionnements, etc.

Les habitants s'étendirent dans la ville agrandie. Des pays les plus éloignés, leur arrivèrent des ambassades et des caravanes. Il n'était pas un étranger s'arrêtant dans la ville qui ne se fixat chez eux et ne construisit au milieu d'eux, séduit par l'abondance qui y régnait, la belle conduite de l'Imam, sa justice envers ses administrés et la sécurité dont tous jouissaient pour leurs personnes et leurs biens. Bientôt, on ne voyait plus une maison en ville sans entendre dire : Ceci est à un tel de Koufa; celle-là est à un tel de Başra, cette autre à un tel de Qaïrouan, voici la mosquée des gens de Qaïrouan et leur marché; voici la mosquée et le marché des Başriens, celle des gens de Koufa. Les routes menant au Soudan ou aux pays de l'Est et de l'Ouest s'ouvrirent au négoce et au trafic. Pendant deux ans environ la situation resta telle, la population ne cessant d'augmenter, pendant que les négociants et les gens de tous pays venaient y faire leur commerce.

La troisième année, les Abâdhites de l'Orient se donnèrent rendez-vous à Başra et s'y réunirent. Instruits de ce qui concernait l'Imâm par les nouvelles qui leur parvenaient et déjà fixés sur son compte par le rapport de leurs ambassadeurs, qui avaient constaté et vu de leurs propres yeux ce qui en était, ils tinrent le langage suivant : « Votre Imâm du Maghrib marche dignement sur les traces d'Abou Bilâl Mirdâs ben Odyah et d'Abou H'anızah Ech-Châri. Ne lui ménagez pas votre argent et ne lui épargnez pas vos dons. Envoyez-lui tout ce qui est entre vos mains, afin de l'aider à affermir sa situation religieuse et matérielle. En agissant ainsi, vous obtiendrez honneur ici-bas et richesse dans la vie future. » Ils convinrent de lui envoyer dix charges d'argent. A cet effet, ils mandèrent leurs premiers ambassadeurs et leur firent connaître le montant de la somme qu'ils avaient recueillie, en leur faisant remarquer qu'ils avaient agi secrètement en tout et à l'insu des gouverneurs ou des chefs militaires qui leur auraient certainement fait un mauvais parti, s'ils avaient eu vent de leur démarche. Ils recommandèrent le secret aux envoyés.

Ceux-ci ayant consenti à se charger des présents et à les faire parvenir à 'Abd er Raḥmân, se mirent en route; arrivés à Tâhert, ils firent halte à l'endroit où ils s'étaient arrêtés lors de leur première mission. Ils se dirigèrent ensuite vers la demeure 'Abd er Raḥmân. Ils constatèrent de grands changements et trouvèrent que la ville s'était modifiée en tout: ils virent des châteaux bâtis, des jardins plantés, des moulins installés, une cavalerie bien montée, des sentinelles garnissant les remparts et partout un grand nombre d'esclaves et de serviteurs.

Ce spectacle changea leurs dispositions, jusqu'au moment où ils parvinrent au château de l'Imâm; ils le trouvèrent aussi humble et simple qu'ils l'avaient connu. Ils ne lui dirent pas ce qu'ils avaient apporté et ne lui firent pas tout d'abord connaître le but de leur mission. Ils s'abouchèrent préalablement avec des personnages dont la piété leur inspirait entière confiance et sur lesquels ils pouvaient compter. Ils leur demandèrent si la conduite d'Abd er Raḥmân avait changé et s'il avait modifié sa manière de gouverner. Ils lui répondirent qu'il était resté tel qu'ils l'avaient vu et que sa manière d'agir était toujours la même. Les envoyés leur apprirent alors qu'ils avaient apporté une somme d'argent dont ils leur indiquèrent le montant. « Remettez-lui votre dépôt, lui direntils. S'il accepte ces richesses, il les dépensera comme il

convient et leur donnera certainement leur destination. Mais nous ne pensons pas qu'il accepte ce que vous voulez lui offrir. »

Suivant ce conseil, ils se rendirent chez 'Abd er Raḥ-man, le saluèrent et l'informèrent de l'objet de leur mission, en lui donnant des nouvelles de leurs frères d'Orient. Il s'en réjouit et les questionna sur leur situation. Étaient-ils faibles ou pouvaient-ils manifester ouvertement leurs croyances? Y avait-il parmi eux des pauvres et des misérables? Ils répondirent qu'ils vivaient à l'état secret et non à l'état manifeste, qu'ils étaient faibles et non puissants et que comme partout il y avait dans leurs communautés des riches et des pauvres. Il leur donna rendezvous à la mosquée cathédrale, après la prière de midi, afin qu'ils informassent leurs frères de la mission dont ils étaient chargés.

Ils y vinrent. Lorsque les fidèles eurent terminé leur prière, le héraut d'Abd er Raḥmân invita les notables à rester et le peuple à se retirer. L'Imân avait donné l'ordre aux ambassadeurs d'apporter l'argent à la mosquée afin qu'il pût se rendre compte lui-même de la somme envoyée et ils s'y étaient conformés.

Lorsque la foule se fut écoulée, 'Abd er Rahman se fit présenter les charges d'argent devant les notables qui étaient restés et donna la parole aux ambassadeurs. Ils répétèrent ce qu'ils avaient dit à l'Imam. Quel est votre avis? dit 'Abd er Rahman aux assistants. — Fais comme il te plaira, répondirent-ils. — Puisque vous me laissez le soin de décider, j'estime que ces biens doivent être renvoyés à leurs maîtres afin qu'ils les remettent à leurs pauvres et à ceux qui en ont besoin. Une première fois nous avions accepté les présents qu'ils nous avaient offerts parce que nous en avions réellement besoin et à cause de la misère qui régnait parmi les gens du peuple, nos frères. Mais actuellement, ils peuvent se passer de l'argent des autres. »

Ces paroles impressionnèrent péniblement les envoyés et les assistants. Ils insistèrent à plusieurs reprises auprès d'Abd er Raḥmân en employant les adjurations les plus solennelles. Mais il jura tout aussi solennellement qu'il n'accepterait ni un dinâr ni un dirhem et qu'il ne garderait rien de cet argent. Désespérant de le persuader, les envoyés se conformèrent à ses ordres et partirent avec les présents qu'ils rapportèrent à ceux qui les leur avaient confiés.

Cet événement augmenta encore la haute considération qu'avaient pour 'Abd er Raḥman les Abadhites d'Orient. Ils reconnurent que s'il avait été un homme recherchant les biens de ce monde il aurait désiré garder ces richesses. A partir de ce moment, ils se rallièrent à son imamat et furent d'avis que le reconnaître était pour eux une obligation.

Par la suite, les envoyés ne cessèrent d'arriver et de se renseigner sur l'état de la ville dont la prospérité augmentait toujours. La manière de gouverner d'Abd er Raḥmân restait la même; ses qâdhis étaient des personnages d'élite; son trésor public était toujours bien rempli; les chefs de sa police et leurs auxiliaires accomplissaient strictement leurs devoirs; les percepteurs des aumônes remplissaient régulièrement leurs fonctions.

Au moment des céréales ils sortaient; ils touchaient leurs dimes, à la nouvelle lune de chaque...; ils prélevaient sur les propriétaires de moutons et de chameaux la part qu'ils devaient légalement sans léser personne et sans être fraudés. La perception terminée, on répartissait les grains entre les pauvres, puis on procédait à la vente des moutons et des chameaux. Sur le produit de cette vente, l'Imâm envoyait à ses gouverneurs les sommes nécessaires à leur administration; puis il faisait faire le compte de l'excédent et une fois fixé, ordonnait de faire le recensement de tous les habitants de la ville et de la banlieue et de dresser la liste des pauvres et des nécessiteux. Cette opération terminée, on procédait au compte des grains qui restaient dans les greniers publics. Ce qui restait du produit des aumônes était employé à l'achat des vêtements de laine,

de pelisses et d'huile que l'on distribuait proportionnellement à chaque famille en donnant la préférence aux indigents de la secte abâdhite.

Sur le produit de la capitation, du kharadj, des terres et autres revenus, il défalquait les sommes suffisantes pour l'année à son entretien et aux dépenses de sa suite, de ses qâdhis, des préposés à la police, des fonctionnaires chargés de ses affaires. S'il restait un excédent, il l'employait aux œuvres d'utilité publique intéressant les musulmans. Il continua à gouverner ainsi ses sujets qui vivaient toujours dans l'union et la concorde sans voir se produire contre lui une rébellion ou une attaque jusqu'à ce que la mort mit fin à son règne.

J'avais eu connaissance de la durée de son principat, mais avec le temps, j'en ai oublié le chiffre.

Il avait eu pendant son règne un fils nommé 'Abd el Ouahhâb d'une conduite louable et apte à prendre la direction des affaires après lui. Les Abâdhites lui confièrent le pouvoir après la mort de son père.

#### Gouvernement d''Abd el Ouahhab.

## Faits concernant son règne.

Certains Abâdhites m'ont rapporté les faits suivants :

A la mort d'Abd er Rahman ben Rostem, les Abadhites proclamèrent comme Imam son fils Abd el Ouahhab. Il fut un roi puissant et un sultan fort.

Sous son règne, se produisit une scission parmi les Abâdhites dont les chess se divisèrent en deux partis : un groupe d'entre eux prit le nom de Nokkar et un autre celui de Ouahbites. Je ne connais pas cette dénomination. J'ai entendu dire seulement qu'elle leur avait été donnée parce qu'ils étaient partisans d'Abd el Ouahhâb.

En ce qui concerne ces appellations, je sais, d'après les renseignements qui m'ont été fournis par des personnes compétentes, qu'un de leurs groupes était désigné sous le nom de Yezidia, c'est-à dire partisans d'Abdallah ben Yezid, et d'Amria partisans de 'Isa ben 'Amr et après lui d'Ahmed ben el Hosein. J'ai pu constater que ceux qu'on appelait Ouahbia penchaient vers ces deux partis. Ils s'appelaient également El 'Askaria, ou gens du camp. La plupart des Nefousa qui sont chez nous, dans la ville, se donnent ce nom.

L'autorité d'Abd el Ouahhâb sur les Abâdhites ou autres avait pris une extension à laquelle les Abâdhites n'étaient pas arrivés avant lui. Il obtint la soumission de groupes sur lesquels ses prédécesseurs n'avaient pas eu d'action et rassembla des forces militaires que personne n'avait eues avant lui. Des gens m'ont raconté que sa puissance fut telle qu'il alla mettre le siège devant Tripoli et devint maître de tout le Maghrib jusqu'à une ville appelée Tlemcen. Il continua à gouverner de la sorte, sans que l'union et la concorde fussent troublées par des rebellions ou des attaques, jusqu'au moment où se produisit la scission.

Son père 'Abd er Raḥmān n'avait laissé aucun ouvrage connu dont il fût l'auteur. 'Abd el Ouahhāb composa un livre intitulé Kitāb Masāil Nefousa El Djebel (Questions des Nefousa de la montagne), réponse à des questions douteuses au sujet desquelles les Nefousa lui avaient écrit et dont il donna en détail la solution. Ce livre qui est entre les mains des Abādhites a une grande célébrité parmi eux; ils se le sont transmis de génération en génération, jusqu'à notre époque, si bien que j'ai pu en avoir communication par un membre de la famille des Rostemides, le voir et l'étudier.

## Causes qui amenèrent la scission.

Plusieurs personnages parmi les Abâdhites ou autres m'ont rapporté les faits suivants :

Les Mezâta, les Sedrâta et autres tribus avaient l'habitude, à la saison du printemps, de quitter les terres de parcours qu'ils occupaient dans le Magrib ou autres régions pour venir à Tâhert ou dans ses dépendances en raison des pâturages qu'ils y trouvaient et des autres avantages que leur offrait le pays. L'année où se produisit la scission, quand Dieu eut décidé de rompre l'union qui existait, les tribus firent vers Tâhert un mouvement de migration si important qu'il ne s'en était pas produit une seule fois de semblable. Lorsque les nomades venaient installer leurs campements, leurs personnages et leurs chess de groupes se rendaient en ville où ils étaient traités avec bonté et honneur puis ils retournaient à leurs moutons et à leurs chameaux et restaient dans leurs campements jusqu'au moment de leur départ.

Au moment fixé par Dieu, quand les tribus eurent installé leurs campements aux environs de la ville, les notables citadins eurent des entretiens secrets avec leurs frères : les Mezata se concertèrent avec les principaux personnages et les chefs nomades et chacune des tribus représentée par des gens habitant la ville en fit de même avec les chefs des tribus en migration. « La situation, dirent-ils, n'est plus la même et la marche des affaires s'est modifiée : notre qudhi est injuste, notre préposé au trésor public est un concussionnaire, le chef de notre police est un scélérat et notre Imam ne se préoccupe pas de changer cet état de choses. C'est Dieu qui vous amène. Allez trouver cet Imam; demandez-lui compte de la conduite de son qâdhi, de notre trésorier et de notre chef de police et exigez qu'il nomme à ces fonctions les meilleurs d'entre nous ». Ils consentirent à faire cette démarche et se rendirent immédiatement et au grand complet chez 'Abd el Ouahhab.

Lorsqu'ils eurent été introduits, celui qui était chargé de parler loua Dieu d'abord, puis dit : « Tes sujets ont à souffrir de ton qâdhi, de ton trésorier et du chef de ta police. Révoque-les et mets à leur place les meilleurs parmi eux ». — « Que Dieu vous récompense pour la démarche que vous faites, répondit 'Abd el Ouahhâb; vous recherchez pour le bien de l'Islâm ce que peuvent désirer des hommes tels que vous. Faites comme vous l'entendrez. Désignez qui vous voudrez et écartez qui vous voudrez. » — « C'est bien, dirent-ils, puis après l'avoir loué et remercié, ils se retirèrent. »

Après leur départ, les principaux personnages de sa suite, ses gaïds et ses intimes entrèrent chez lui et lui dirent : « Pourquoi donc nos frères sont-ils venus aujourd'hui en masse et leur as-tu accordé une audience particulière à laquelle d'autres n'ont pas été admis? » L'Imâm leur répéta ce qu'ils avaient dit et conseillé. « Et tu leur as accordé ce qu'ils demandaient? » - Il leur fit part de sa réponse. « Tu as mal agi, répliquèrent-ils, pour toi, pour nous, pour tes frères et tes sujets. - « Et pourquoi? Ils n'ont rien demandé de si extraordinaire et n'ont dit que des choses justes. » — « Leur intention n'est pas celle que tu leur attribues, dirent-ils, ni leur pensée celle que tu crois. Ils t'ont demandé de révoquer ton gadhi, ton trésorier et le chef de ta police. Si tu le fais, il te loueront et te remercieront. Puis ils reviendront te trouver et te diront que les musulmans ont à te reprocher ou à reprocher à tes deux fils ceci ou cela. Si tu leur cèdes, ils te remercieront et te loueront encore: mais si tu leur résistes. ils s'insurgeront et repousseront ton autorité. En supposant même que tu leur accordes tout ce qu'ils te demandent, qui te garantit qu'ils ne viendront pas un jour te dire : les musulmans n'ont pas été unanimes à te confier le pouvoir à tes débuts; démets-toi et remets-t'en à leur décision; s'ils s'entendent tous pour te désigner de nouveau, tu sortiras triomphant de l'épreuve et ta situation n'en sera que plus affermie. »

« Que me faut-il faire maintenant, dit l'Imam? Ma réponse est donnée et il n'est pas digne d'un homme de mon rang de revenir sur ce qu'il a dit. » — « Sois sans inquiétude, nous allons te dire ce qu'il y a à faire, répliquèrent-ils. » — « Parlez, leur dit-il, avec la bénédiction de Dieu. » — « Demain, exposèrent-ils, quand ces gens viendront chez toi pour te demander ce que tu as fait, tu leur diras : la question est telle qu'elle a été entendue avec vous; mais nous avons les uns et les autres des frères dont la présence nous est indispensable pour destituer ou écarter ceux qui ont voulu écarter et destituer ou pour nommer ceux que vous voulez désigner. S'ils te répondent qu'ils ne voient pas d'inconvénients à notre intervention, envoie-nous chercher et nous nous chargerons de répondre pour toi. » 'Abd el Ouahhâb approuva leur proposition, les remercia de leur manière d'agir et leur donna congé.

Le lendemain les nomades se présentèrent chez 'Abd el Ouahhâb. Quand ils eurent été introduits et eurent pris place, ils le questionnèrent au sujet de ce qui avait été convenu avec lui. « Vous êtes libres d'agir, leur dit-il; mais il y a encore parmi nos frères des gens que ni vous ni moi ne pouvons nous dispenser de consulter pour destituer les fonctionnaires que vous visez et les remplacer par d'autres. Il serait mauvais pour nous et pour vous de nous réserver la solution d'une telle question sans leur concours. Cela pourrait altérer leurs bonnes dispositions et changer leurs sentiments ». — « Tu as parfaitement raison, lui répondirent-ils, fais-les venir; ils vont certainement se rallier à ce que nous avons conclu. »

Mandés par l'Imâm, les gens qui composaient l'autre groupe entrèrent et prirent place. 'Abd el Ouahhâb s'adressant alors aux nomades, les invita à faire connaître à leurs frères le but de leur démarche et ce qu'ils lui avaient demandé. Ils exposèrent leur avis et celui de leur Imâm. « Que Dieu vous récompense pour l'Islâm et les musulmans, dirent les autres; mais il reste une question à examiner. Vous savez bien qu'il n'est obligatoire de destituer un qâdhi ou un préposé au trésor public que pour une faute bien constatée et qu'il n'est pas possible de prendre une telle mesure sur la simple dénonciation de

rebelles ou les rapports de calomniateurs. » Interdits, les nomades dirent pour toute réponse : « Ce n'est pas ce qui avait été entendu hier entre l'Imam et nous; c'est une opinion nouvelle ou un mot d'ordre donné. »

Ils sortirent alors et gagnèrent la mamelon connu sous le nom de Koudiat En-Nokkar où ils furent rejoints par ceux de leur parti. Ils jurèrent que les Arabes ne rentreraient en ville que si les destitutions qu'ils avaient demandées étaient prononcées et que si 'Abd el Ouahhâb et son entourage étaient soumis au jugement du peuple. Depuis ce jour ils furent appelés Nokkar et l'endroit où ils s'étaient retirés prit le nom de Koudiat En-Nokkar.

Quand 'Abd el Ouahhâb connut leur position et leurs revendications et vit qu'ils ne renonçaient pas à leurs exigences et voulaient le soumettre à l'arbitrage du peuple, il convoqua les notables et les gens de son conseil et les consulta sur les mesures à prendre. Tous décidèrent qu'on devait les combattre après les avoir avertis des conséquences qu'entraînait pour eux leur rébellion. Malgré les avertissements, ils refusèrent de se soumettre et ne tinrent aucun compte du châtiment qu'on leur faisait prévoir. Voyant cela, 'Abd el Ouahhâb et ses partisans les attaquèrent. En un instant, ils furent terrassés tous, sauf ceux qui s'enfuirent à toute vitese. On ne poursuivit aucun fuyard et on n'acheva aucun blessé.

'Abd el Ouahhâb et ses partisans revinrent triomphants pendant que les tribus rebelles regagnaient leurs terres de parcours habituelles. L'Imâm resta maître absolu de la situation; mais des ferments de haine subsistèrent parmi les groupes qui avaient eu des morts.

'Abd el Ouahhâb vit sa puissance s'affermir et augmenter; à la suite de ces événements, son imamat se transforma en royauté.

#### Deuxième scission.

Certains Abàdhites m'ont rapporté les faits suivants : Un groupe de Hoouâra et de gens appartenant à d'autres tribus campait près de la ville de Tâhert. A la tête des Hoouara était une famille importante, appelée El Aous et connue également sous le nom de Benou Mesala. D'après le récit qui m'a été fait par des Abadhites, il y avait dans une famille de marque des Berbères Louata ou autres, une fille d'une grande beauté qui fut demandée en mariage par le chef d'El Aous pour lui-même ou pour son fils. On avait agréé sa demande quand un homme des Hoouâra, hostile aux Benou Aous, alla trouver 'Abd el Ouahhâb et lui dit : « Un tel a demandé en mariage pour lui ou pour son fils la fille d'un tel. Tu sais quelle situation il occupe parmi les siens et de quelle influence il jouit parmi ses contribuables. Je ne vois pas ce mariage d'un bon œil; car cette union lui créera des parentés et des alliances et, quand une tribu marchera avec l'autre, ces gens te feront de l'opposition dans la ville. Demande sa fille à cet homme soit pour toi-même, soit pour ton fils ou pour quelqu'un qui, en raison de ton pouvoir, tournera toujours ses préférences de ton côté. »

'Abd el Ouahhâb, ayant mandé l'homme, eut un entretien avec lui et lui demanda la main de sa fille pour lui-même. Il la lui donna en mariage.

Quand le chef des Aous eut appris la chose, il dit: « Par ses manœuvres dirigées contre moi et en abusant de son pouvoir, il m'a ravi une jeune fille que j'avais demandée en mariage et qu'on m'avait accordée. Je me soucie plus d'habiter une terre où il se trouve. » Les gens de sa fraction partagèrent sa colère; il leva le camp dans la direction du Maghrib et alla s'installer avec eux dans la vallée des Hoouâra qui se trouve à dix milles ou plus de la ville. Ils peuplèrent le pays depuis le haut de la rivière jusqu'à

un certain endroit... et furent rejoints là par les tribus comprises sous la dénomination de Hoouara.

Je pense qu'ils avaient été précédés en cet endroit par certains groupes de leur tribu. Tous ceux qui partageaient leurs idées ou leurs passions se rallièrent à eux. Les intrigants ne cessèrent dès lors d'agir entre les deux partis jusqu'à ce qu'ils eussent allumé le feu de la guerre.

Un des Chorat m'a raconté, d'après ses ancêtres, qu'à la première expédition dirigée contre leurs ennemis, les Hoouara rencontrèrent un jeune homme de la famille du muletier (البغال) près des villages situés sur la rivière Nahr Abou Sa'id Allah. Ils le tuèrent, mais ils ne lui coupèrent pas la tête, ne lui enlevèrent aucun de ses vêtements et ne prirent ni son cheval, ni sa selle, ni sa bride. Des cris s'élevèrent dans la ville et les habitants accoururent en hâte. Ils trouvèrent le jeune homme tué; sa monture était à ses côtés, avec sa selle et sa bride; il avait conservé intacts tous ses vêtements.

Désappointés de voir qu'on ne lui avait rien enlevé, ils examinèrent minutieusement le corps de la victime et finirent par constater qu'une bague qu'il portait au doigt avait disparu. Aussitôt ils poussèrent le cri : Dieu est grand! et dirent : « Ils regardent comme licite le pillage des biens; il est donc légitime pour nous de les combattre. » Ils transportèrent le mort en ville, firent sur lui les prières rituelles et l'enterrèrent. Puis ils se préparèrent à faire la guerre et à attaquer leurs ennemis.

'Abd el Ouahhâb vit se réunir autour de lui une quantité considérable de tribus et de guerriers. Les Hoouâra et les Abâdhites qui s'étaient joints à eux apprirent qu'il comptait dans son armée mille chevaux de robe pie. Il sortit de la ville et se mit en marche à la tête d'une armée dont Dieu seul connaissait le chiffre. Quand les Benou Aous apprirent ce mouvement, ils furent tous saisis de terreur et concentrèrent leurs forces le long d'un cours d'eau appelé Nahr Islan.

L'Imam, atteint d'un refroidissement, avait fait disposer sur sa chamelle un palanquin et avait pris pour lui faire contre-poids un homme des Nesousa et comme conducteur un homme de la même tribu. Parsois, quand le conducteur pressait trop l'allure et que les préposés à la litière lui disaient: rouid, doucement il criait rid, avance.

— « Malheur à toi, lui répétaient-ils, on te dit rouid doucement ». — « C'est bien cela », répondait-il.

On continua à marcher, jusqu'à ce que les deux troupes fussent en vue. 'Abd el Ouahhâb disposa son armée et assigna la place à ses généraux. De leur côté les Benou Aous rangèrent les Hoouâra et ceux qui s'étaient ralliés à leur rébellion.

Alors les chevaux tournoyèrent et la bataille s'engagea si violente que la poussière qui s'éleva obscurcit tous les points de l'horizon. L'Imam suivait des yeux les phases du combat, regardant tantôt à droite, tantôt à gauche ou au centre. Quand il portait ses regards vers la droite, il apercevait un cavalier : « Quel est donc ce cavalier qui jette le désordre dans les rangs ennemis »? disait-il. — « C'est ton fils Aflah », lui répondait-on. S'il regardait à gauche, il voyait la même chose et à sa question : « Quel est ce cavalier?» on lui répondait : « C'est encore ton fils Aflah. » Quand il tournait ses yeux vers le centre, il voyait encore le même cavalier et c'était toujours son fils Aflah. 'Abd el Ouahhab s'écria alors : « Aflah est certes bien digne de l'Imamat. » Ce fut la première fois qu'il fut désigné comme futur Imâm. Le combat continua sans qu'aucune des troupes lâchât pied, si bien qu'au dire des gens, l'Oued Islan roula ce jour des flots de sang.

Pendant que les deux armées étaient aux prises, 'Abd el Ouahhâb criait à pleins poumons : « Dinâr, serre la bride et avance d'un pas ». — Dinâr obéissait; mais chaque fois qu'il faisait un pas en avant, le Nefousi qu'Abd el Ouahhâb avait choisi comme contrepoids, s'élançait pour combattre et le côté où il était s'allégeant, la litière penchait du côté de l'Imâm. — » Pourquoi la litière en chep

t-elle, » disait-il? — « C'est ton compagnon qui est parti au combat, » lui répondait-on. — « Chargez son côté avec des pierres, » criait 'Abd el Ouahhâb. — Puis il criait de nouveau : Dinâr, serre la bride et avance d'un pas ». Et il ne cessait de pousser en avant, conduisant sa troupe vers l'ennemi, ordonnant, chaque fois que sa litière penchait de rétablir, l'équilibre en chargeant de pierres le côté du Nefousi, jusqu'à ce qu'il eût dispersé avec ses escadrons la troupe rebelle qui prit la fuite.

Il y eut dans cette journée un nombre considérable de morts parmi les diverses tribus; mais ceux qui subirent les pertes les plus sensibles et les plus cruelles furent les Hoouâra. On dit qu'ils se réfugièrent dans le Djebel Indjân; d'autres disent qu'ils ne gagnèrent cette région que plus tard. Dieu seul sait la vérité!

Aflah se forma depuis au principat; il eut autour de lui un parti tout dévoué, prit la plus grande part à la direction des affaires et attribua les faveurs. Il en fut ainsi jusqu'au moment où 'Abd el Ouahhâb fut enlevé par la mort. Le khalifat passa alors à Aflah.

#### Gouvernement d'Aflah ben 'Abd el Ouahhâb.

Lorsque Aflah eut pris le pouvoir, il se montra plein de décision et d'énergie. Il eut un nombre de fils que n'avaient pas eu ceux qui l'avaient précédé. Sa renommée se répandit bientôt partout. Les Nefousa du Djebel vinrent lui demander de mettre à leur tête celui qu'il voudrait. Quant aux Chorat, ils n'eurent rien à lui reprocher au sujet de ses décisions, ni de la perception de ses aumônes ou de ses dîners.

Ils eurent une première occasion de le mettre à l'épreuve. Un des qâdhis nommés par son père étant mort sous son règne, ils allèrent en députation chez lui et lui demandèrent de désigner pour le remplacer celui qu'il pensait être digne de ses fonctions. « Convoquez vos assemblées, leur dit-il, et choisissez le meilleur d'entre vous. Quand vous me l'aurez désigné, je le contraindrai à répondre à votre appel et l'aiderai à agir au mieux de vos intérêts. » Ils délibérèrent sans arriver à accepter aucun d'entre eux. Mais ils s'entendirent pour porter leur choix sur Moḥakkem el Hoouâri qui habitait le Djebel Aourâs. Ils vinrent alors trouver Aflaḥ ben 'Abd el Ouahhâb et lui dirent: « Nous avons débattu la question et nous ne voulons aucun d'entre vous; mais nous portons notre choix sur Moh'akkem el Hoouâri qui habite le Djebel Aourâs et nous l'agréons à l'unanimité pour nous tous et pour nos affaires religieuses ou temporelles ».

Aflah leur répondit : « Malheur à vous, vous faites appel à un homme qui a bien les sentiments scrupuleux de piété et la valeur religieuse que vous lui prêtez; mais il a été élevé loin des villes et ne tient aucun compte du rang et de la noblesse de qui que ce soit. S'il devient votre qâdhi, il ne faut pas penser qu'il laisse un seul de vous commettre une injustice ou être lésé. Il appliquera les lois dans toute leur intégralité, sans se soucier de les atténuer pour vous être agréable et sans jamais être le serviteur de personne. »— « Nous ne voulons personne autre que lui comme qâdhi, » répliquèrent-ils.

D'après l'auteur du récit que je rapporte, celui qui insistait le plus pour obtenir d'Aflah la nomination de Mohakkem était son frère Abou'l 'Abbâs.

« Puisque vous refusez tout autre que lui, après le conseil que je viens de vous donner, dit l'Imâm, dépêchez-lui vos envoyés. » Les gens composant la députation se mirent en route emportant une lettre d'Aflah et une autre des Chorat : « Au nom du Dieu suprême, était-il dans ces missives, il s'est produit chez les musulmans un événement qui rend ta présence indispensable parmi eux. Ils attendent donc ton arrivée. En raison de la responsabilité que tu encours aux yeux de Dieu, il ne t'es pas possible de différer ton départ et tu ne peux te dispenser de les joindre afin de te mettre d'accord avec eux sur une question qui concerne les intérêts des musulmans. »

Lorsque les envoyés eurent remis leurs message à Moḥakkem, il se dirigea vers sa monture, l'enfourcha et ne prenant que son vêtement et son bâton, se mit en route. Arrivé à Tâhert, il gagna la grande mosquée et y descendit.

Ses amis accoururent vers lui, l'entourèrent et lui dirent: « Le qâdhi, un tel fils d'un tel, est mort. Les musulmans et l'Imâm ont convenu de te désigner comme son successeur. Sache que si tu refuses de répondre à notre appel, tu seras responsable de tout sang versé injustement et de toute possession illégitime de femme qui pourrait se produire. Crains Dieu et ne repousse pas l'offre que te font les musulmans et l'Imâm. Si tu désobéis, nous te contraindrons; si tu te soumets à notre volonté, nous te serons reconnaissants. » — « La justice est chose amère, répondit-il, plus amère qu'un remède et ce n'est que malgré soi qu'on avale un remède. Vous êtes aisés et riches. Tout autre que moi vaut mieux pour vous. C'est un conseil que je vous donne, acceptez-le. »

Après des pourparlers qu'il serait trop long de rapporter, Mohakkem finit par dire : « Puisque vous repoussez toute autre solution, retournez chez votre Imam; faites-lui connaître ce qui en est et consultez-le. » — « C'est déjà fait, » répliquèrent-ils. — « Eh bien soit », dit-il. Ils l'installèrent alors dans la maison connue sous le nom de maison de justice, lui achetèrent une servante de couleur et lui assignèrent sur les fonds du trésor public ce qui était nécessaire à son entretien. Sa manière d'être avec eux justifia leur attente et leur espérance.

Pendant qu'il exerçait ainsi ses fonctions, il arriva qu'A-bou'l 'Abbas, frère de l'imam Aflah, qui avait conseillé de le choisir et avait poussé à la nomination eut un différend au sujet d'une terre avec le beau-père de l'Imam. Ils le soumirent à Aflah. Mais Abou'l 'Abbas étant son frère et son adversaire, son beau-père, l'Imam leur dit : « Vous

m'êtes également chers. Portez votre assaire devant Mohakkem ». C'était là la solution désirée par Abou l'Abbas qui avait fait nommer le qadhi et avait marqué sa préférence pour lui. Elle répugnait au contraire à l'autre qui aurait bien voulu voir Assah régler l'assaire en litige.

Abou'l 'Abbas, profitant de la décision de l'Imâm, s'empressa d'enfourcher une mule grise d'allure rapide qu'il possédait pendant que son adversaire partait sur une jument dont la marche était lente. Il trouva Moḥakkem seul, dans le vestibule de sa maison. Le qâdhi ne voyant personne avec Abou'l 'Abbas le fit asseoir à son côté et se mit à causer avec lui.

Sur ces entrefaites, l'adversaire d'Abou'l 'Abbàs qui était resté en arrière, arriva et descendit à la porte de Moḥakkem. Dès qu'Abou'l 'Abbàs le vit là, il appela à haute voix par son nom la servante de Moḥakkem et lui demanda à boire, pour montrer à son adversaire la faveur dont il jouissait auprès du qâdhi et l'intimider ainsi. Quand Abou'l 'Abbàs eut rendu à la servante le vase dans lequel il avait bu, son adversaire se dit : « A qui vais-je soumettre mon affaire? Voilà mon adversaire assis à côté du qâdhi et se faisant servir à boire chez lui, pendant qu'on me laisse à la porte de la maison, sans daigner jeter un regard vers moi ».

Le qâdhi ayant tout à coup tourné les yeux de ce côté, aperçut l'homme assis. « Que fais-tu là, dit-il, et que désires-tu? — Je suis venu en qualité d'adversaire d'Abou'l 'Abbâs, mais l'ayant trouvé assis à ton côté, j'ai pris place à l'endroit où tu me vois. » Moḥakkem s'emporta contre Abou'l 'Abbâs et lui dit : « Comment, tu viens ici avec ton adversaire et tu t'assieds à mon côté pendant qu'il reste à l'écart et, de plus, tu te fais servir à boire dans ma maison par ma servante! Esclave, prends Abou'l 'Abbâs par la main; fais-le asseoir à la place de son adversaire et qu'il n'en bouge pas. Prends ensuite son adversaire par la main, amène-le à mon côté et ordonne à la servante de lui apporter à boire ». L'esclave exécuta l'ordre.

Abou'l 'Abbas sortit fort irrité et se rendit chez son frère Aflah. « Que t'arrive-t-il donc? » lui demanda-t-il. — « Il m'arrive avec ce misérable et grossier Hoouari ce qui n'est jamais arrivé à personne, » répondit-il. — « Et quoi donc? » Il raconta l'histoire tout au long. L'Imam lui dit alors : « Abou'l 'Abbas, je t'avais déjà fait prévoir cela avant sa nomination; mais il a bien fait d'agir ainsi; la justice doit passer avant tout. S'il avait fait autrement, il aurait trahi son devoir. » Ce propos parvint aux oreilles des notables Abadhites; il leur plut et ils s'en réjouirent.

Le règne d'Aflah fut plus long que tous ceux de ses prédécesseurs. Il occupa le trône pendant cinquante ans et vit grandir ses fils et ses petits-fils. Son gouvernement fut glorieux. Il construisit des châteaux et fit fabriquer une porte en fer; il fit fabriquer de vastes écuelles et donna à manger au peuple, à l'époque dite Aiâm El Djifân, comme nous l'avons dit précédemment.

Sous son règne la prospérité devint générale; les richesses et les revenus se multiplièrent. Les voyageurs et les caravanes arrivèrent de tous les points de l'horizon et de tous les pays avec des marchandises diverses. Les habitants rivalisèrent d'ardeur pour construire et l'on vit s'élever des châteaux et des fermes en dehors de la ville, pendant que l'on réglait le cours des eaux. Aban et Hamouia construisirent leurs deux châteaux connus à Amlaq. 'Abd el Ouah'id bâtit également le château qui porte encore son nom aujourd'hui. Il serait trop long de citer les autres.

Un personnage digne de confiance m'a raconté qu'un jour Aban et Hamouia allèrent en promenade à leurs châteaux, amenant avec eux un groupe de leurs frères. « Lorsque nous arrivames en vue des deux châteaux, rapporta l'un d'eux, un de leurs esclaves prit les devants pour nous annoncer. Les habitants des deux châteaux garnirent les terrasses et les murailles pour les voir arriver. Je le

<sup>1.</sup> Il paraît y avoir dans les pages qui précèdent une lacune, puisqu'il n'y est pas fait mention de repas offerts au peuple.

jure par Dieu, il n'était pas un créneau où l'on n'aperçût un vêtement rouge ou jaune et, sur le mur d'enceinte, des visages beaux comme des pleines lunes.

Les différentes tribus se développèrent, créèrent des centres d'habitation et virent leurs richesses se multiplier. Les étrangers avaient élevé des châteaux; les Nefousa avaient construit sur la rive. Les soldats venant de l'Ifriqya avaient bâti la ville qui est aujourd'hui peuplée. La sécurité s'établit partout et, les richesses augmentant, les gens de la banlieue et de la campagne commencèrent à s'agiter.

Plusieurs personnages m'ont rapporté que les étrangers avaient un chef nommé Ibn Ouerda qui avait installé un souq portant son nom. Lorsque le chef de la police d'Aflaḥ parcourait les marchés pour les inspecter, on ne pouvait l'empêcher d'entrer dans le souq d'Ibn Ouerda, mais il n'y pénétrait pas par déférence respectueuse pour le propriétaire, qui était un notable appartenant au groupe des 'Adjem dont les restes existent encore aujourd'hui sous le nom de Marmadjana.

Les Nefousa étaient chargés d'exercer les tutelles déléguées par les qâdhis, de remplir les fonctions se rattachant au trésor public, de réprimer les délits commis sur les marchés et du contrôle des mœurs. Les soldats formaient la garde particulière du sultan, de ses enfants et de sa suite.

Aflah avait des fils qui par leur âge, leur expérience et leur habitude des affaires étaient tous dignes de l'imâmat. Mais le peuple considérait comme plus propres à occuper le pouvoir deux d'entre eux; l'un portait le surnom d'Abou Bekr et l'autre celui d'Abou'l Yaqzhan; c'est sous ces dénominations qu'ils étaient surtout connus dans la masse.

Les tribus qui s'étendaient autour de la ville de Tâhert étant devenues riches et, possédant des esclaves et des chevaux, montraient autant d'orgueil que les habitants de la cité, si bien qu'Aflaḥ en vint à craindre une coalition qui pourrait lui arracher le pouvoir. Il s'appliqua alors à semer la division entre les tribus voisines les unes des antres. Ses excitations entre les Loouâta et les Zenâta, les Loouâta et les Matmâța, les soldats et les étrangers amenèrent des scissions qui donnèrent lieu à des guerres. Chacune des tribus chercha dès lors à se concilier la faveur de l'Imâm par crainte de le voir soutenir contre elle sa rivale.

On raconte, et Dieu seul connaît ceux qui ont vu ces choses, qu'à partir de ce moment, il put se mettre tranquillement sur son dos et étendre à son aise ses mains et ses pieds, sachant bien qu'il était maître de la situation. Mais des ferments de haine restèrent dans les cœurs jusqu'au jour où la mort emporta Aflah.

Son fils Abou'l Yaqzhan avait mérité l'estime de tous et était réputé pour sa grande piété. Il insista vivement auprès de son père pour être autorisé à faire le pèlerinage. Il partit avec une caravane et arriva à la Mekke. Lorsqu'il eut accompli les tournées et les courses rituelles, il fut découvert par les émissaires des Abbasides qui avaient été dépêchés à l'effet de le rechercher. On leur avait dit en effet que le fils du chef des Chorat était arrivé du Maghrib envoyé par son père pour sonder le pays, prendre contact par des messagers envoyés dans toutes les directions avec ceux qui se rattachaient à son parti ou suivaient les doctrines de sa secte en les invitant à se préparer pour le jour où son père arriverait du Maghrib.

Abou'l Yaqzhan fut arrêté à la Mekke avec un homme des Nesousa qui l'accompagnait comme serviteur et transporté à Baghdad. Celui qui gouvernait alors était El Motaouakkel ou un autre qui vivait à la même époque. Il donna l'ordre de le mettre en prison.

Celui qui m'a rapporté ces faits ajoutait: Mon père m'a raconté qu'Abou'l Yaqzhan lui avait fait lui-même le récit suivant:

« Mon incarcération coïncida avec l'arrestation du frère du khalife, puni pour avoir manifesté son mécontentement contre le souverain. On nous fit enfermer en même temps, et nous fûmes mis dans une même prison. On m'avait attribué une pension quotidienne de cent vingt dirhems, comme au frère du khalife, pension qui me fut payée jusqu'à ma sortie. Lorsque j'eus été mis en liberté et qu'on m'eut autorisé à retourner dans mon pays, on me demanda à qui je voulais transmettre ma pension, afin que mon souvenir restât dans le pays et que mon nom ne disparût pas des registres.

« Voici à la suite de quelles circonstances je fus relaxé. Avec la volonté de Dieu, j'étais devenu pendant mon séjour en prison l'intime du frère du khalife qui m'avait pris en grande amitié. Il ne mangeait et ne buvait rien sans m'appeler à en prendre ma part et j'agissais de même à son égard. Pendant que nous vivions ainsi, nous entendîmes se produire autour de nous une grande agitation et un bouleversement général : le khalife régnant venait d'être tué et mon compagnon de captivité était proclamé à sa place. Tout à coup, les Esclavons et les soldats firent irruption dans la prison et enlevèrent le nouveau khalife. »

Le narrateur ne dit pas quel était le nom du khalise tué ni comment s'appelait son successeur.

« Lorsque mon compagnon fut seul maître du pouvoir et qu'il eut organisé son gouvernement, il donna l'ordre de me faire sortir de la prison et de me conduire chez le vizir auquel il prescrivit de me garder, de me traiter avec honneur et de s'occuper de mes affaires jusqu'à ce qu'il pût me recevoir.

« Je restai chez le vizir, largement et honorablement traité. Un jour que j'étais chez moi et qu'il revenait du palais du khalife, il arrêta son cheval dans la cour de ma maison. Je le rejoignis et restai avec lui. Or, pendant que nous étions là, arrivèrent dix personnages qui descendirent de leurs montures et vinrent lui baiser les mains et les pieds. « Savez-vous, leur demanda-t-il, pourquoi je vous ai maudits? » — « Que Dieu maintienne le vizir en bien, nous l'ignorons, » répondirent-ils. — « Demain matin, leur dit-il, amenez-moi dix mille cavaliers. » — « C'est bien.

répondirent-ils, que Dieu protège le vizir. » J'étais resté étonné en entendant son ordre et leur réponse et je me disais: "Il se moque d'eux ou ils se moquent de lui. Peut-être aussi veut-il me faire croire une chose imaginaire pour que j'en parle dans le Maghrib ». Il me regardait et s'apercevant de ma stupéfaction, il me dit : « Qu'as-tu, ô Maghrebin? Je vois que tu trouves extraordinaire ce que tu viens d'entendre. » - « Comment en serait-il autrement, répondis-je. Si tu leur avais demandé de te fournir en le sortant de leurs poches un chiffre semblable de dirhems, ils n'auraient pu te les apporter demain. Qu'en peut-il être quand il s'agit de fournir dix mille cavaliers?» - « O Maghrebin, me dit-il, tu vois ces dix cavaliers? » -« Oui, » répondis-je. — « Eh bien chacun d'eux commande à dix autres. Combien cela fait-il à ton compte?» - « Cent. » - « Chacun de ces cent commande à dix autres, combien cela fait-il? » -- « Mille. » -- « Et chacun de ces mille a dix cavaliers sous ses ordres. Quel est le compte? » - « Dix mille, » répondis-je. - « Eh bien, ajouta-t-il, chacun de ces dix cavaliers va faire appeler les dix auxquels il commande et donnera l'ordre à chacun d'eux d'amener son groupe de dix. Ceux-ci transmettront l'ordre d'en faire autant à chacun de ces derniers et le chiffre demandé sera complet en moins d'un clin d'œil. » Puis il ajouta: « Si nos richesses n'avaient pas été dispersées et pillées, nous n'aurions trouvé que l'Euphrate et le Tigre capables de les contenir. » Ses paroles me plurent et je me dis : « Ce qu'il dit est possible. »

« Pendant que nous conversions ainsi, le khalife lui fit donner l'ordre de m'amener. Quand je fus en sa présence, il me fit asseoir et me parla de notre situation passée, en me rappelant qu'il avait été témoin de mon assiduité à la prière et autres pratiques. « Je veux, ajouta-t-il, t'investir d'un commandement dans une ville de l'Orient que tu choisiras. » — « Ai-je à choisir dans l'Orient à l'exclusion de l'Occident ou dans l'Orient et l'Occident, » lui demandai-je? — « Dans l'un et l'autre, répondit-il, mais je préfère

pour toi l'Orient, à cause de ses richesses et veux te détourner de l'Occident en raison de sa misère. » — « Puisque tu viens de me donner le choix, lui dis-je, je suis libre de choisir ce que je voudrai? » — « Mais certainement. » — « Alors je te demande de me réunir à mon père. » — « Quel bien veux-tu chercher dans le Maghrib? répliquatil. Mais puisque telle est ta volonté, fais comme tu l'entendras. » Puis se tournant vers moi il ajouta : « Et la pension que tu avais en prison? Vois à qui tu veux la laisser afin que le souvenir de ton nom ne s'efface pas parmi nous. » — « A un tel fils d'un tel, le tailleur qui est près de la prison, » lui dis-je.

« J'avais proposé auparavant au Nefousi qui avait été conduit avec moi à Baghdâd de rester dans cette ville pour toucher la pension quotidienne de cent vingt dirhems en lui faisant remarquer que cela vaudrait mieux pour lui que de retourner dans le Maghrib. Il avait refusé: « Puisque tu refuses, lui avais-je dit, à qui penses-tu que je doive laisser la pension? » — « Au tailleur un tel, fils d'un tel, m'avait-il répondu. C'est chez lui que je m'asseyais et me reposais; c'est lui que je consultais souvent à ton sujet ».

« Quand j'eus donné le nom du tailleur au khalife, il me demanda ce qui lui valait cette faveur de ma part. Je lui fis connaître ce qu'avait dit le Nesousi et sur son ordre la pension sut attribuée à ce tailleur. Par la suite, à Tâhert, quand le Nesousi avait un ennui ou se trouvait dans la gêne, il disait à Abou'l Yaqzhân: « Je n'ai pas voulu accepter ce que tu m'as offert. Si j'avais accepté, les cent vingt dirhems vaudraient mieux pour moi que ce que je possède ».

Abou'l Yaqzhan complétant son récit disait : « Puis le khalife donna des ordres pour qu'on s'occupât de moi et qu'on préparât mes provisions de route. Il me fit donner et monter une grande tente en forme de dais, une somme d'argent et des vêtements et me remit des lettres à l'adresse des gouverneurs des grandes villes, dans lesquelles il leur recommandait de veiller à ma sécurité,

d'avoir des égards pour moi, de faire ce que je demanderais et de me traiter avec considération. Après avoir terminé mes préparatifs, je me mis en route ».

Quant à Aflah ben 'Abd el Ouahhab quand il eut perdu son fils Abou'l Yaqzhan et sut qu'il avait été transporté à Baghdad, il éprouva un chagrin violent et prolongé. Il vécut dans le deuil et la tristesse jusqu'à sa mort. Quand il mourut, son fils était encore en prison à Baghdad.

Les Abadhites se réunirent et n'ayant plus Abou'l Yaqzhan, il se trouva que parmi les fils d'Aflah, celui sur lequel toutes leurs préférences se portaient était Abou Bekr.

#### Gouvernement d'Abou Bekr ben Aflah'.

### Assassinat d'Ibn 'Arfa.

Un certain nombre d'Abâdhites et autres m'ont rapporté les faits suivants concernant le gouvernement d'Abou Bekr, l'assassinat d'Ibn 'Arfa et l'arrivée d'Abou'l Yaqzhan de l'Iraq.

A la mort d'Aflah ben 'Abd el Ouahhâb, les gens mirent à leur tête son fils Abou Bekr. D'après l'autorité de plusieurs Abâdhites, 'Abd el 'Aziz ben el 'Aouz criait à pleine voix : « Dieu vous demande compte de votre conduite, ò Nefousa; quand un imâm meurt, vous le remplacez par un autre sans en référer aux musulmans et sans leur permettre, en les consultant, de choisir le plus pieux et celui qui leur agrée le mieux ». Ils ne tinrent aucun compte de ses paroles et ne s'occupèrent pas de sa protestation.

Investi de l'Imamat, Abou Bekr ne montra pas, en matière religieuse, le zèle sévère de ses prédécesseurs. Il était bon, généreux et de caractère doux. Il favorisait les mâles vertus et fréquentait volontiers ceux qui les possédaient. Il aimait la littérature, la poésie et les récits des temps passés.

Il y avait dans la ville un homme appelé Mohammed

ben 'Arfa, qui était distingué, beau, généreux et bon. Il avait été envoyé comme ambassadeur au roi du Soudan avec des présents offerts par Aflah ben 'Abd el Ouahhab. Séduit par sa mine inspirant le respect, par sa beauté et son habileté à manier les chevaux, le roi du Soudan avait levé les mains en prononçant dans la langue du Soudan un mot qu'il est impossible de reproduire en arabe, faute de lettres équivalentes, mais qui représente un son intermédiaire entre le qaf, le kaf et le djim. Le sens de cette articulation était : « Tu es beau de visage et de prestance; ta manière d'agir est excellente ».

Ibn 'Arfa avait une sœur ou une fille encore plus belle que lui. Abou Bekr l'ayant demandée en mariage consomma son union avec elle. D'après les récits rapportés, Ibn 'Arfa avait aussi épousé la sœur d'Abou Bekr.

Nominalement, le commandement appartenait à Abou Bekr, mais en réalité c'était Moḥammed ben 'Arfa qui l'exerçait. Quand, partant de sa maison, il montait à cheval pour se rendre chez Abou Bekr il était précédé suivi et entouré d'une foule considérable. Les Rostemides étaient affectés de cette attitude et jalousaient le personnage; il en était de même pour tous ceux qui entouraient Abou Bekr, mais la concorde et l'union se maintenaient et chacun gardait sa situation. Cependant les haines qui s'étaient manifestées au temps d'Aflah entre les tribus et les citadins subsistaient dans les cœurs; il y eut entre les tribus des guerres qui surgissaient puis s'apaisaient.

La ville continuait à se peupler et à prospérer. Les Hoouâra s'étaient tenus à l'écart et occupaient leurs emplacements dans leur vallée; mais les inimitiés qui existaient chez les divers groupes s'étaient produites aussi chez eux. Il y eut des compétitions et des partis se formèrent. Les Benou Aous avaient groupé autour d'eux leurs partisans et tenaient la tête avec leurs chefs.

Les gens conservaient une attitude hautaine vis-à-vis de leur Imam jusqu'au moment où Abou'l Yaqzhan arriva de l'Iraq. Il trouva son frère Abou Bekr au pouvoir, les 'Adjem dans la situation qu'ils avaient, les Nefousa investis des fonctions et le peuple dans les dispositions indiquées ci-dessus. Il ne changea rien à ce qui était et ne réprouva rien de ce qu'il voyait; il n'éleva aucune prétention à l'i-mâmat et ne le lui contesta pas. Au contraire, il montrait à son frère le plus grand respect et manifestait devant lui une parfaite réserve.

Abou Bekr aimait les plaisirs et se laissait aller volontiers à ses passions. Il confia le soin d'administrer la ville et les dépendances à son frère Abou'l Yaqzhan de qui il avait reconnu les capacités, la bonne éducation acquise au contact de l'Orient et les qualités de fermeté et d'énergie qu'il avait puisées dans l'exemple du gouvernement et de la politique des Abbasides.

Abou'l Yaqzhan se rendait dans la principale mosquée de la ville et y tenait séance. Il entendait les rapports faits par les gouverneurs, les qâdhis ou les chefs de la police et après avoir examiné mûrement les questions, il appliquait strictement la justice sans se soucier d'être agréable ou de provoquer des colères, sans tenir compte de la situation humble ou considérable des parties en cause et sans craindre, quand il agissait en vue de Dieu, le blâme de personne. Il mérita ainsi les éloges des Chorat et l'approbation de son frère. A la fin de la journée il venait à la porte d'Abou Bekr; s'il le trouvait prêt à le recevoir, il entrait et lui rendait compte des événements de la journée et des décisions prises.

S'il le trouvait occupé, il lui dépêchait un de ceux qu'il savait pouvoir pénétrer dans les appartements privés du prince en lui disant : « Salue l'émir de ma part et fais-lui savoir que sa ville était tranquille ce matin et qu'elle est tranquille ce soir ».

La nuit venue, il montait à cheval et parcourait la ville jusque dans ses parties les plus éloignées. Il réglait les affaires urgentes, donnait l'ordre de venir le trouver chez lui s'il se produisait quelque événement, puis rentrait dans sa maison. Au matin, il se rendait à la porte de son frère et quand il était reçu il l'informait des événements qui avaient pu se produire ou lui annonçait que tout était calme.

Il continua à agir de la sorte, si bien qu'il attira à lui les cœurs de tous; les regards se tournèrent vers lui et il gagna les sympathies du peuple.

Cependant, Mohammed ben 'Arfa étalait un faste bruyant et jouissait d'une popularité considérable. Il ne faisait aucun cas d'Abou'l Yaqzhân, ni des gens qui l'entouraient ou formaient son parti et ne tournait même pas les yeux de son côté. Il n'avait pour lui ni déférence, ni considération et ne le craignait pas.

Quand Mohammed ben 'Arfa arrivait à la porte d'Abou Bekr, il ne se souciait pas de demander si le prince était dans la salle d'audience ou dans ses appartements privés. Par contre, Abou'l Yaqzhan, les frères d'Abou Bekr ou ses oncles ne pénétraient jamais même dans sa salle d'audience sans demander l'autorisation. Mohammed ben 'Arfa agissait tout autrement.

On n'osait cependant pas chercher à le desservir à cause de la situation qu'occupait près du prince sa fille ou sa sœur, dont Abou Bekr était fort épris.

Les familiers de la cour attendaient pour agir qu'une faute se produisit et guettaient une occasion favorable. Un jour Abou Bekr les ayant convoqués pour les consulter sur une affaire, ils profitèrent du moment où ils étaient seuls avec lui pour lui dire : « Tu te perds et tu nous perds aussi. » — « Comment cela, leur demanda-t-il? » — « Nous ne pensons pas, répondirent-ils, que tu saches avec quelle escorte d'apparat Moḥammed ben 'Arfa vient chez toi et en repart ni comment la foule encombre ta porte quand il est ici et la laisse déserte dès qu'il est parti ».

On dit que ce fut Abou'l Yaqzhan seul qui parla ainsi, hors la présence des frères et des oncles du prince. Dieu seul sait laquelle de ces versions est la vraie.

Lorsque Abou Bekr eut entendu ces paroles il fut vivement ému et voulut se rendre compte. Il ouvrit dans le haut de son palais une fenêtre qui faisait face à la direction par laquelle arrivait Moḥammed ben 'Arfa.

Le lendemain matin, pendant qu'il était assis près de cette ouverture, Mohammed ben 'Arfa se mit en mouvement pour quitter son palais. Abou Bekr put voir de ses yeux les gens accourir vers lui de toutes parts. Il se mit en marche escorté en avant, en arrière, à droite et à gauche par une foule considérable qui le suivit jusqu'à la porte. Abou Bekr quitta sa fenêtre et descendit dans la salle de réception bouleversé par ce qu'il venait de voir. Mohammed ben 'Arfa entra et après être resté seul un instant avec l'Imâm repartit. Abou Bekr remonta à son observatoire et constata que la foule qui était venue avec Mohammed ben 'Arfa était partie avec lui et que la porte de son palais était déserte. Il acquit ainsi la certitude que ce qu'on lui avait dit était exact.

Il manda celui qui l'avait renseigné sur les agissements de Mohammed ben 'Arfa et lui dit : « J'ai vu la chose telle que tu me l'avais dépeinte. Que faut-il faire? » - « Si tu médites sa perte et que tu découvres ses intentions, il t'échappera, sera plus fort que toi et désorganisera ton pouvoir parce qu'il est plus obéi que toi. Agis donc avec douceur à son égard. » — « Et comment puis-je agir ainsi dans cette affaire? » - « Voici la marche à suivre, lui dit son interlocuteur. Tu sortiras comme tu as l'habitude de le faire pour te promener avec lui et avec d'autres, mais tu lui diras que tu veux être seul avec lui pour te reposer et lui prescriras de n'amener avec lui aucun de ses esclaves ni personne de sa suite. Tu en feras autant de ton côté et ne te feras accompagner que par un seul de tes esclaves auquel tu puisses te fier pour tes affaires religieuses et matérielles et que tu auras reconnu propre à exécuter entièrement ce dont tu le chargeras. Lorsque tu auras décidé la chose et que tu auras fixé avec lui le jour de la promenade, fais-lui savoir que le départ et votre retour s'effectueront de nuit afin que le peuple ne se joigne pas à vous. Arrivé au but de la promenade, tu passeras la journée comme tu as l'ha-

bitude de le faire, puis lorsque le soleil aura disparu et que vous irez faire la prière du Maghreb, tu donneras l'ordre à ton esclave de faire de lui ce que tu voudras. » -« Garde le secret le plus absolu sur tout cela, dit Abou Bekr, et laisse-moi réfléchir et me consulter. Je veux voir si je pourrai ou non me décider à pareille chose. Je ne pense pas pouvoir m'y résoudre alors surtout que j'ai sa sœur pour femme, et qu'il a épousé la mienne (était-ce la fille, étaitce la sœur, la question continue à être douteuse pour moi. Parenthèse de l'auteur). Si je fais cela, j'en serai amoindri et me trouverai dans la situation de celui qui se sert d'une de ces mains pour trancher l'autre, par suite des catastrophes qui fondront sur moi. » — « Fais comme tu l'entendras, répliqua-t-il; nous devions te conseiller sincèrement. » Par la suite Abou Bekr sut que c'était l'envie et la convoitise qui les avaient poussés à agir et non l'idée de lui donner un bon conseil. Il ne put vaincre sa passion; il se laissa dominer par elle, si bien qu'il résolut de se débarrasser traîtreusement de Mohammed ben 'Arfa.

Pendant ce temps, ce dernier avait l'âme parfaitement tranquille et était parmi tous celui qui l'aimait le plus.

Abou Bekr lui envoya un message comme il avait l'habitude de le faire souvent pour lui dire : « Je désire me rendre demain matin au Jardin de l'Émir, mais je veux y être seul avec toi et y rester jusqu'à la fin du jour, en écartant les gens de la suite et les esclaves. Je désires que tu viennes seul vers la fin de la nuit; nous partirons ensemble à ce moment. »

Moḥammed ben 'Arfa répondit qu'il était aux ordres de l'émir. Un peu avant l'aurore, il monta à cheval sans rien dire aux gens de sa suite ou à ses esclaves et arriva à la porte de l'émir. Abou Bekr le sachant arrivé, sortit. Il s'était entendu avec son esclave pendant la nuit et lui avait donné ses instructions.

Ils partirent tous deux et arrivèrent au but de leur promenade qui était un endroit appelé Jardin de l'Émir. Ils y passèrent la journée. Au moment du souper, quand le soleil fut tombé, Abou Bekr dit à son compagnon : « Allons faire la prière du Maghreb et nous repartirons après ». Ils firent leurs ablutions complètes et se tournèrent dans la direction de la Mekke. Quand Moḥammed eut prononcé la formule de l'iḥram, Abou Bekr fit signe à son esclave d'exécuter ce qu'il lui avait ordonné. Celui-ci planta entre les deux épaules de Moḥammed une lance qu'il avait à la main. Il tomba mort.

Lorsqu'Abou Bekr se fut assuré qu'il était sans vie, il dit à son esclave: « Enveloppe-le dans ses vêtements, charge-le sur ton cheval et suis-moi. » L'esclave obéit. Abou Bekr monta à cheval, marchant devant l'esclave qui le suivait avec son fardeau. Il arriva à une montagne qui s'était fendue en deux, formait un gouffre énorme. On appelait cet endroit *Ech-Chifa et Ḥamra*. Sur l'ordre de l'émir, l'esclave jeta le cadavre dans le précipice, puis il cacha le cheval de façon à ce qu'il ne pût être découvert.

Ils partirent et rentrèrent en ville. Voyant que Moḥammed ben 'Arfa tardait à revenir, sa femme et les membres de sa famille et de sa maison dépêchèrent un envoyé aux nouvelles avec mission de rechercher si Abou Bekr était rentré chez lui ou non. Il revint leur dire qu'Abou Bekr était dans son palais et qu'il n'avait pu rien apprendre sur Moḥammed ben 'Arfa dont il n'avait pas vu trace. Ses voisins, ses frères et les gens qui formaient son entourage ayant appris cette disparition passèrent la nuit dans l'attente, l'inquiétude et la crainte.

L'aurore parut, le jour se sit et l'on était toujours sans nouvelles. Les gens partirent alors pour suivre ses traces et aller à sa recherche. Arrivés à l'endroit où il s'était abattu, ils ne trouvèrent qu'une mare de sang datant de la veille. Ils comprirent qu'il lui était arrivé malheur. Ils suivirent les traces de sang qui les menèrent jusqu'au gouffre. Ils se procurèrent des cordes, au moyen desquelles ils firent descendre des gens dans le gouffre. Ceux-ci trouvèrent le cadavre tel qu'il avait été jeté avec ses vêtements. Ils

l'attachèrent avec les cordes, on le hissa jusqu'au bord du gouffre et ils remontèrent ensuite. Puis ils se rendirent à la rivière où il avait été tué et firent prévenir sa famille. On amena de sa maison un de ses chevaux et l'on apporta un vêtement d'apparat et le sabre du mort. Ils lavèrent le cadavre dans la rivière, le nettoyèrent, le parfumèrent, lui mirent ses vêtements et le ceignirent de son sabre. Ils le hissèrent sur son cheval, mirent derrière lui un homme pour le tenir et l'amenèrent à Tâhert. Les gens de toutes les classes, les femmes et les enfants accoururent de toute part et il y eut chez tous une affliction qui ne s'était jamais produite pour le meurtre d'aucun homme. Un héraut précédant le corps criait : « Cette victime innocente vous ordonne de la venger et de poursuivre son sang ». On se hâta de procéder à ses funérailles et de l'enterrer. Puis les gens s'assirent en groupes pour parler de l'affaire.

Sur ces entrefaites, un certain Mahmoud ben el Oualia envoya des émissaires pris parmi ses fidèles pour se rendre compte de la situation et sonder les intentions du peuple. Ils revinrent et lui dirent : « Le four est chaud; ils n'attendent plus que quelqu'un qui les mette en mouvement ». Il monta alors à l'endroit le plus élevé de la ville qu'on appelait la Kenisa et fit battre le tambour. Les gens accoururent à cet appel : il leur ordonna de prendre les armes et de marcher contre Abou Bekr.

La nouvelle de ce mouvement parvint à Abou Bekr; les Chrétiens, les Rostemides et autres groupes qui formaient son entourage se rassemblèrent en hâte autour de lui. Les insurgés partant du haut de la ville se mirent en marche venant de la direction de l'Est. Les parents d'Abou Bekr, avec ses partisans et ses fidèles arrivèrent du côté de l'Ouest. Des deux côtés on avait revêtu cuirasses et casques et déployé des étendarts. Presque tous les habitants sauf un petit nombre se trouvèrent rassemblés en un point appelé Mesdjid Abi...

Les membres et les têtes ne cessèrent de voler pendant que dans les deux camps on criait de tenir ferme. Quand parable.

Ils firent ainsi; mais les habitants de la partie de la ville dont ils songeaient à s'emparer étaient sur leurs gardes et redoutaient une tentative possible de la part des 'Adjem. Lorsque ceux-ci arrivèrent par le côté connu sous le nom de Maouqef ed-Douab, ils sortirent contre eux. Un combat acharné s'engagea entre eux pendant que leurs compagnons continuaient à se battre. Enfin, un des 'Adjem étant tombé ils lui tranchèrent la tête et l'envoyèrent par un des leurs aux deux partis qui étaient toujours aux prises. L'envoyé ayant la tête en mains se mit à crier : « Soldats et Arabes, vous vous faites tuer pendant que les 'Adjem pénètrent dans votre quartier, massacrent vos guerriers et violent vos demeures. » Puis il lança la tête au milieu des rangs.

Quand les combattants virent la tête, ils jetèrent leurs armes, s'embrassèrent et marchèrent en masse contre les 'Adjem. — Ils en tuèrent un grand nombre et firent beaucoup de prisonniers. Abou'l Yaqzhan s'était mis à l'écart des deux partis et s'était installé sur la rive occupée par les Nefousa. Les soldats et les Arabes pensaient qu'il en était ainsi et se fiaient aux apparences. Mais en secret, Abou'l Yaqzhan a gissait contre eux. Quant à Abou Bekr il restait dans son palais, sans exercer aucune autorité, car le peuple le considérait comme un homme funeste.

Les Nefousa se tenaient à l'écart des deux partis. La guerre continua sans interruption entre les 'Adjem et les Arabes. Ces derniers avaient mis la main sur un affranchi des Beni'l Aghlab, nommé Khelef el Khadem, qui possédait une fortune considérable. Il les aidait de sa personne et de ses richesses.

Les luttes continuèrent ainsi jusqu'à ce qu'un certain jour il y eut un engagement dans le voisinage du quartier des Nefousa. Lorsque les Arabes et les soldats avaient l'avantage sur les 'Adjem, ils les expulsaient de certaines de leurs maisons sans commettre de dégâts. Khelef el Khâdem leur dit : « Vous faites là de la mauvaise besogne. Quand vous vous emparerez de certaines de leurs maisons, mettez-y donc le feu ».

Le lendemain un combat eut lieu dans le voisinage du quartier des Nefousa : les Arabes et les soldats restés maîtres de la position en chassèrent les 'Adjem et prirent possession d'un pâté de maisons dont la plus grande partie appartenait aux 'Adjem mais dont les Nefousa avaient aussi une partie. Ils l'incendièrent. « Comment, dirent les Nefousairrités, nous ne nous sommes pas mêlés à leurs luttes et voilà qu'ils brûlent nos maisons et considèrent nos biens comme bons à prendre! » Sous l'empire du sentiment qui les enflammait, les Nefousa firent cause commune avec les 'Adjem et attirèrent à eux Abou'l Yaqzhan. Quand les 'Adjem, les Nefousa et les Rostemides ne formèrent plus qu'un même parti sous la direction d'Abou'l Yaqzhan, la guerre contre les Arabes et les soldats devint acharnée. Abou'l Yaqzhan et ses partisans pressèrent leurs adversaires, arrivèrent à les confiner aux extrémités de la ville dont la plus grande partie tomba entre leurs mains. Il y eut plusieurs combats, tous à l'avantage des 'Adjem et des Nefousa contre les Arabes et les soldats. On cite l'affaire de Qantar ed Demtas et celle de Qantar es Salis auxquelles prirent part les principaux personnages des Arabes et leurs guerriers les plus braves.

Il y eut ensuite le combat connu sous le nom de Journée d'Er Redd el Ma'ouedj. On raconte que quelques-uns des Nefousa avaient lâché pied dans la bataille. L'un d'eux

ment.

Au parti des Arabes et des soldats s'étaient ralliés quelques négociants, tels que Abou Mohammed Es Sairafi (le banquier), Ibn el Ouasta et autres personnages importants du monde commerçant qui possédaient de grosses fortunes. Ils dirent aux Arabes et aux soldats : « Vous devriez construire une forteresse où vous seriez en sûreté pendant la nuit et dans laquelle vous pourriez vous retrancher en cas d'attaque de vos ennemis. Nous mettons notre argent à votre disposition ». Ils se mirent à bâtir la forteresse; entre elle et celle de leurs adversaires, il n'y avait pas plus d'une portée de flèche, mais elles étaient séparées par un cours d'eau appelé En-Nahr es Saghir. Parfois, dit-on, pendant que les maçons bâtissaient, ils étaient atteints par les traits; on les protégeait alors au moyen d'abris en charpente, jusqu'au moment où l'enceinte fut terminée. On monta alors les portes et les tourelles s'élevèrent. La guerre ne s'interrompit ni jour

Ils y élevèrent une forteresse qu'ils construisirent solide-

ni nuit. Les partis étaient enflammés par une passion guerrière semblable à celle de l'époque antéislamique et ils combattaient de part et d'autre pour la gloire et la renommée.

Uu certain cheikh m'a raconté que quand les Nefousa et ceux qui s'étaient ralliés à eux eurent mis en état leur forteresse et rangé leurs défenseurs, un des 'Adjem nommé Ibn Ouerda sortait pour combattre, ayant en main un sabre et un bouclier et tuait tous ceux qui s'avançaient en criant toujours. « En est-il un qui veuille combattre?» Tout le monde le redoutait. L'informateur ajoutait : Quand les 'Adjem, les Nefousa et les Rostemides se virent dans une situation inférieure, ils se dispersèrent dans les endroits les plus éloignés du pays. Les 'Adjem se refugièrent en un point appelé Tenabghilet, à deux marches de Tâhert. Les Rostemides et leurs partisans rejoignirent Abou'l Yaqzhan à à l'endroit appelé Asekdal, situé à un peu plus d'une journée de marche au sud de Tâhert, avec tout le groupe des Abadhites. Quant aux Nefousa, ils occupèrent une forteresse bien défendue qui s'appelle aujourd'hui Qala'at Nefousa.

Mohammed ben Mesala s'installa à Tâhert et Abou Bekr sortit de la ville avec quelques fidèles, plus mort que vif. Le calme se rétablit quelque temps, jusqu'au moment où des divisions se produisirent entre les Hoouâra et les Loouâta qui s'étaient installés à Tâhert avec les habitants de la ville. Les Hoouâra arrivèrent à les dominer par la violence, avec l'aide des citadins. Les Loouâta quittèrent alors la ville et renoncèrent à y demeurer. Ils s'établirent dans le fort des Loouâta et, après avoir envoyé des messages à Abou'l Yaqzhan le décidèrent à se fixer à quelques milles de leur résidence en un point appelé Taslount d'où sortent les sources de la Mina, fleuve qui coule au sud de Tâhert et sur lequel étaient installés les moulins de la ville. Abou'l Yaqzhan avait encore quelques richesses qu'il avait apportées de l'Orient. Il fut rejoint par des habitants de la ville que leurs passions et leur sympathies entraînaient vers lui. Dès ce moment, il concentra le pouvoir entre ses mains et eut l'Imâmat. Les Abâdhites vinrent à lui de toutes parts, mais il resta dans la ville des groupes qui ne le reconnaissaient pas et n'étaient pas de son parti et qui s'étaient ralliés à Mohammed ben Mesala, poussés par un aveuglement dont je ne connais pas les raisons.

La guerre recommença acharnée et terrifiante. 'Abou'l Yagzhan avait monté un corps de cavalerie. Il était reconnu comme prince et Imam, et l'on ne parlait plus de d'Abou Bekr ni de Mohammed ben Mesala. Il se mit à diriger des expéditions contre la ville. Les habitants de leur côté poursuivaient la guerre contre lui; des combats meurtrière avaient lieu puis il s'en retournait.

Les luttes durèrent ainsi pendant sept ans si bien que les richesses se dispersèrent et disparurent et suivant l'expression d'Imrou'lgaïs, tombèrent dans le dépérissement. Abou'l Yaqzhan, voyant que la guerre se prolongeait écrivit aux Nefousa du Diebel pour leur demander leurs contingents. (Lacune dans le texte.)

Ils (Les Nefousa) lui renouvelèrent l'investiture et le

proclamèrent Imam. Abou'l Yaqzhan, se trouvant dès lors à la tête d'une troupe considérable, se mit en marche avec toutes ses forces et prit position à l'ouest de la ville de Tâhert. Lorsqu'il eut installé son camp, les Nefousa dirent : « Il ne faut pas combattre nos frères avant de leur donner un avertissement. S'ils l'écoutent et rentrent dans l'obéissance, nous serons désormais tous unis. S'ils refusent nous agirons avec eux comme nous devons le faire et Dieu décidera. » - « Faites ainsi », dit Abou'l Yagzhan. Ils envoyèrent leurs parlementaires qui leur firent craindre les conséquences funestes de leur rébellion. Ils trouvèrent les habitants de la ville absolument las de la guerre. Ils répondirent aux envoyés: « Il s'est passé entre nous des faits de meurtre et de pillage, dans lesquels nous ne sommes pour rien pas plus que nos adversaires. Nous craignons de voir punir ceux qui n'ont pas pris part à ces

faits à la place de ceux qui en ont été les auteurs. Si l'Imâm s'engage par un traité à ne poursuivre personne pour des questions de sang ou de biens, nous sommes prêts à nous soumettre ».

Les Nesousa rapportèrent à Abou'l Yaqzhan la réponse de leurs parlementaires: « Dieu me garde, dit-il, de poursuivre la répression de faits passés. Je ne le ferai que pour l'avenir. Vous pouvez leur donner sur ce point ma promesse et m'engager formellement. » En conséquence, une députation des soldats d'Abou'l Yaqzhan se concerta avec un groupe délégué par les habitants de la ville et l'accord sur conclu sur ces bases. Les Nesousa ajoutèrent: « Nous ne sommes venus que pour rétablir le bon ordre dans notre communauté, ramener l'union et affermir notre religion; nous n'avons aucune idée de domination et nous ne voulons pas le désordre ».

Abou'l Yaqzhan leva le camp avec ses soldats et fit halte sur la hauteur qui domine la ville à l'Est et qu'on appelle Qala'at Nefousa. Il y planta le pavillon qu'il avait rapporté de Baghdad. C'était, dit-on, le premier pavillon qu'on voyait dressé; jusqu'à cette époque, on n'usait que de petites ou de grandes tentes. Puis, les habitants allèrent à la maison d'Abou'l Yaqzhan qu'ils avaient démolie et qui n'était plus qu'un dépotoir et une simple butte. Ils la balayèrent le jour même et la reconstruisirent en quelques jours. Lorsqu'elle fut terminée, 'Abou'l Yaqzhan plia ses tentes et les gens s'installèrent dans la ville.

# Entrée d'Abou'l Yaqzhan à Tahert. Sa manière de gouverner cette ville.

Je tiens d'un certain nombre d'Abâdhites qui me les ont narrés directement les faits suivants : Lorsqu'Abou'l Yaqzhân fut entré dans la ville et qu'il y fut installé, son premier soin fut de chercher un bon qâdhi à ses administrés. Après avoir consulté un groupe d'entre eux, il choisit d'après leur conseil un certain Abou 'Abd Allah Mohammed ben Abou Cheikh. Puis il nomma à son trésor public un homme des Nefousa et choisit pour occuper la chaire de sa mosquée celui qui eut son agrément. Des préposés pris par les Nefousa recurent l'ordre de parcourir les marchés pour ordonner le bien et interdire le mal. S'ils voyaient un boucher gonsler un mouton en le soufflant, ils le punissaient. S'ils trouvaient une bête de somme chargée outre mesure, ils la faisaient décharger et ordonnaient à son propriétaire d'alléger son fardeau. S'ils remarquaient des ordures dans une rue, ils les faisaient balayer par ceux qui habitaient dans le voisinage. Ils admettaient tous les fidèles à faire la prière dans leurs mosquées, sans chercher à savoir quel rite ils suivaient, alors même qu'ils les voyaient élever les mains pour la prière, sauf cependant dans la mosquée cathédrale. Quand ils y voyaient quelqu'un qui levait les mains, ils l'invitaient à ne plus prier ainsi. S'il recommencait, ils le flagellaient. Les discours qu'on prononçait au prône du vendredi étaient ceux d'Ali ben Abou Tâleb à l'inscription de la khotba du tahkim. Leur qadhi, Mohammed ben Abou Cheikh, ne cessa d'exercer ses fonctions à la satisfaction de tous et de suivre Abou'l Yaqzhan dans ses ordres et ses dépenses, sans craindre le blame de personne quand il agissait en vue de Dieu, jusqu'au jour où un événement inattendu se produisit. Un matin il vint chez Abou'l Yaqzhan et lui jeta son cachet et sa caisse à livres en lui disant : « Charge d'exercer les fonctions de qadhi qui tu voudras. » — « Qu'as-tu? lui dit Abou'l Yaqzhan, et que t'arrive-t-il? » — « Je n'ai aucun grief contre toi, répondit-il, mais j'en ai contre tes fils. » - « Que font-ils donc?» - « Tu les laisses dépasser toute mesure à l'égard des gens. » Abou'l Yaqzhan, irrité de s'entendre parler ainsi en face, ne lui répondit rien.

Certains personnages détestaient le quadhi et étaient jaloux de lui. Quand il fut parti l'Imam dit à ceux qui l'entouraient : « Demain, allez trouvez le qu'il et demandezlui ce qu'il a à me reprocher ou ce qu'il reproche à d'autres afin que je prenne des mesures de répression ». Ils se rendirent le lendemain chez lui et le questionnèrent. « Ne me parlez plus de cela, leur dit-il, je le jure par Dieu, je ne veux jamais plus être son qâdhi ». Ils le quittèrent, au fond très satisfaits, car ils lui portaient envie et lui étaient hostiles. Arrivés chez 'Abou'l Yaqzhan, ils lui dirent : « Que Dieu fasse prospérer l'émir, notre homme s'entête dans sa sotte colère. Tu as parmi les musulmans des gens qui peuvent rendre au peuple de plus utiles services que lui ». Ils insistèrent et parvinrent à le faire écarter et à faire attribuer les fonctions de qâdhi à un homme appelé Cho'aïb ben Medmam.

Un jour, me trouvant avec Soleiman, affranchi du qadhi Mohammed ben 'Abdallah, je lui demandai pour quelle raison ce dernier n'avait pas voulu être gâdhi et ce qui l'avait déterminé à jeter son cachet et sa caisse à livres et à parler à 'Abou'l Yagzhan comme il l'avait fait. « Que Dieu te récompense dans l'autre vie, ô mon fils. Voici ce qui s'est passé. Nous étions assis une certaine nuit après la dernière prière de l'acha. Le gâdhi me préférait à tout autre pour son service. Tout-à-coup, on frappa violemment à la porte. « Lève-toi, Soleiman, me dit le qadhi, je redoute un événement imprévu que l'on vient m'annoncer de la part du sultan. » J'ouvris la porte et me trouvai en présence d'une femme haletante qu'accompagnait un Slave portant une lampe. « Que désires-tu, ô femme? lui dis-je. - C'est le qadhi que je demande », me repondit-elle. Je revins rendre compte au gâdhi qui m'ordonna de l'introquire. Je la fis entrer et lorsqu'elle fut en sa présence il lui demanda ce qu'elle avait et ce qui l'amenait à une heure pareille. « Voici, dit-elle. A l'instant, des serviteurs envoyés par 'Abou Zakarya, fils de l'émir, sont entrés chez moi et ont enlevé devant moi ma fille. J'ai dit à mon fils de se mettre à leur poursuite : « Je crains, m'a t-il dit, si j'essaye de le faire, d'être tué par eux. S'ils ne me tuent pas eux-mêmes, ils aposteront secrètement sur mon passage un de leurs employés ou de leurs élèves qui m'assassinera. »

107

« Le qâdhi tomba comme s'il avait perdu connaissance. Lorsqu'il eut repris ses esprits, il m'ordonna de me lever, se leva lui-même et ajouta : « Prends ta lampe et que personne ne te voie. Mets un sabre à ta ceinture et donnemoi mon bâton ». J'obéis, puis il ordonna à la femme de sortir et nous sortîmes avec elle. « Où penses-tu qu'on ait emmené ta fille »? lui demanda-t-il. — « A la maison de la Zekat », dit-elle. Il se mit en marche et je la suivis avec la femme. Quand nous fûmes près de la maison il me dit : « Cache la lampe afin que personne n'ait vent de notre arrivée. Tu frapperas doucement à la porte et lorsqu'elle s'ouvrira, découvre brusquement ta lumière ».

Lorsque le gardien de la maison et les gens qui l'habitaient virent le qâdhi, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent : « Qu'a donc le qâdhi, que Dieu le fortifie et qu'estce qui l'amène? » — « Soleimân, me dit-il, monte sur la terrasse et veille à ce que personne ne descende par les côtés de la maison. » Je lui obéis. Il se mit alors à visiter la maison chambre par chambre et à fouiller dans tous les recoins sans rien trouver; puis il monta sur la terrasse toujours suivi de la femme et n'y trouva rien. Il se tourna alors vers le gardien de la maison et lui dit : « As-tu vu Abou Zakaryâ, fils de l'émir, ou t'es-tu trouvé avec lui aujourd'hui?» — « Oui, répondit-il, il était aujourd'hui chez moi, mais quand la nuit est venue, il est parti sur un cheval qu'on lui a amené. » — « Sais-tu où il peut être? » — « Non, que Dieu protège le qâdhi. »

« Profondément désappointé et chagriné, le qâdhi ne trouva plus rien à faire qu'à ramener la femme chez elle. Nous revînmes à notre demeure. Le qâdhi ne dormit pas cette nuit et dès l'aurore, il partit avec son cachet et ses registres et les jeta entre les mains de l'émir. »

Abou'l Yaqzhan vécut cent ans environ, après avoir occupé le trône pendant quarante ans. J'ai vécu moi-même sous une partie de son règne et ai assisté à une des audiences qu'il tenait pour le peuple à l'extérieur de la grande mosquée, près du mur d'enceinte qui se trouve à

l'ouest. Je l'ai vu une seconde fois à l'oratoire réservé aux cérémonies funèbres. On lui avait mis par terre un coussin de peau et il s'était assis attendant qu'on eût fini d'enterrer un personnage important qui était décédé. Il étaitde taille moyenne et avait la tête et la barbe blanches. Quand il tenait séance publique et autorisait les gens à s'asseoir. personne parmi les assistants ne prenait la parole que s'il avait une plainte à lui soumettre. Il était d'une piété ascétique et d'une dévotion scupuleuse et plein de majesté. Quand il prenait place dans la mosquée cathédrale, il s'asseyait sur un coussin de cuir, en face de la porte du Nord. Il avait adopté un pilier qui portait son nom et auprès duquel il prenait place. Personne autre que lui ne s'asseyait à cet endroit. Il avait en face de lui, sous ses yeux mêmes, un homme des Nefousa appelé 'Isa ben Fernas, renommé pour sa piété sévère. A côté de ce dernier était un homme des Hoouâra, nommé Ibn Saghir, réputé comme jurisconsulte, mais qui n'avait pas la piété de 'Isa. A sa droite, à sa gauche et devant lui se tenaient les personnages les plus marquants. Celui qui l'approchait le plus était un Arabe nommé Mahmoud ben Bekr, homme qui se faisait remarquer par son intransigeance en matière religieuse. On dit qu'il considérait comme hors de la communion des fidèles le commandeur des croyants, 'Aliben Abou Taleb. C'était le pivot autour duquel ils gravitaient; cétait lui qui défendait leur doctrine, combattait pour leur religion, réfutait les arguments des diverses sectes et composait des ouvrages pour répondre aux dissidents.

Il y avait aussi un autre personnage appelé 'Abdi 'llah el Lemți. Aḥmed ben Bachir m'a fait à son sujet le récit suivant qu'il tenait d''Abdi 'llah lui-même :

« A la suite d'un rendez-vous pris entre eux, les Mo'tazilites et les Abâdhites, s'étaient assemblés dans la vallée de la Mina, en vue d'une conférence contradictoire. Il y avait chez les Hoouâra plusieurs individus qui s'appelaient 'Abdi 'llah, avec le son i sous le dal et notre homme portait aussi ce nom. « Lorsque les deux groupes furent réunis, un des Mo'tazilites cria: « O 'Abdi'llah », en donnant le son i au dal. Un des assistants se leva et répondit à l'appel. « Ce n'est pas toi que je veux », dit l'homme, — puis il appela une seconde fois. Un autre individu répondit. « Ce n'est pas toi non plus, répéta-t-il ». Je savais que c'était à moi qu'il en avait, raconte 'Abdi'llah, mais redoutant ses questions, je ne voulais pas répondre. « C'est Abdi'llah ben el Lemți que je veux, » dit-il. — « Me voici, » répondis-je. S'adressantalors à moi, il me dit: « Peux-tu te transporter d'un endroit où tu n'es pas à un endroit où tu n'es pas? »— « Non », répondis-je. — « Et maintenant, peux-tu te transporter d'un endroit où tu es à un endroit où tu n'es pas?» — « Sije veux, » répondis-je. — « Tu t'en es tiré, ô Ibn el Lemți », me dit-il.

Il y avait aussi parmi eux un certain Abou 'Obeida le boiteux dont tous reconnaissaient l'excellence et proclamaient la science et la piété scrupuleuse. Lorsqu'on était en discusion sur un point de droit ou de théologie, c'est son opinion qu'on admettait. J'ai vu cet homme et me suis trouvé en sa compagnie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui montrât plus d'humilité. Il pénétrait rarement chez Abou'l Yaqzhân et ne le rencontrait guère qu'à la grande mosquée.

Aḥmed ben Bachir m'a raconté à son sujet l'anecdote ci-après : Il arriva qu'Abou'l Yaqzhân planta son grand pavillon à l'occasion d'une mesure nouvelle qu'il voulait prendre et s'y rendit de sa personne. Il avisa les gens de sa sortie : les jurisconsultés et les lecteurs se rendirent vers lui et plantèrent leurs tentes autour de son pavillon, sauf Abou 'Obeida. Pendant que les gens étaient assis un certain jour, ils virent s'avancer Abou 'Obeida monté sur une bête de somme. « Voici Abou 'Obeida, dirent-ils, qui vient prendre des nouvelles de l'émir et le saluer ». Ils informèrent Abou'l Yaqzhân de sa venue. Lorsqu'il eut été introduit, l'émir le fit approcher de lui et lui dit : « Qu'est-ce qui nous amène Abou 'Obeida? Vient-il prendre des nouvelles, présenter ses salutations ou a t-il un

autre but? » — « Que Dieu fasse profiter l'émir, réponditil, je ne suis venu ni pour prendre des nouvelles, ni pour présenter mes salutations. Hier soir, le fils d'une de mes voisines est sorti pour aller chercher de la nourriture pour lui et sa mère. Or il a été arrêté et incarcéré par Maḥrouq, chef de ta garde. Sa mère est venue ce matin en larmes m'adresser ses doléances et m'a prié de te demander la mise en liberté de son enfant ». Abou'l Yaqzhan donna l'ordre de relaxer tous ceux qui avaient été incarcérés cette nuit, par considération pour Abou 'Obeida. Celui-ci salua et s'en revint. Tous s'étonnèrent de sa sincérité, de ses manières exemptes de tout apprêt et de la franchise avec laquelle il traduisait sa pensée intime.

Cet Abou 'Obeida était versé dans la science du droit, de la théologie, des actes, de la grammaire et de la langue. Tout en étant très religieux, il avait une excellente éducation et possédait des qualités viriles. Je vins le trouver un jour pour entendre l'explication du livre intitulé Işlâh el Ghalat composé par 'Abd Allah ben Moslim ben Qotaïba, sur les travaux d'Abou 'Obeida. Quand j'eus commencé à le lire je lui dis: « Ceux qui voient ce livre n'ontils pas lieu d'être effarouchés par son titre et ne doiventils pas chercher à fuir l'étude qu'il développe, en estimant qu'Abou 'Obeida avait une valeur qui devait le mettre à l'abri de toute erreur? J'avais employé le verbe irba sans faire sentir le hamza et le medda. Il rectifia : irba avec un alif hamzé et un dhamma. Je ne cite ce trait que pour montrer quelle profonde connaissance il avait de la langue. J'avais lu un peu plus d'une page du livre, quand des gens arrivèrent et lui dirent : « Abou 'Obeida, ton témoignage, Dieu t'en récompensera! » Il prit ses chaussures et son bâton et suivit les gens.

Le lendemain, j'étais chez lui et avais lu comme la veille quand on vint encore lui demander son témoignage dans les mêmes termes ; il fit ce qu'il avait fait le jour précédent. Je me levai en même temps que lui et lui dis : « Que Dieu te fasse prospérer! J'ai aux Rehadena une boutique dans laquelle je fais du commerce. Je la laisse pour venir chez toi. Mais on vient te chercher et tu es empêché de t'occuper de moi, de sorte que je ne suis ni aux affaires de ma boutique ni à l'étude de mon livre ». Le lendemain matin, je vins chez lui. J'avais lu une partie de mon volume quand on vint encore le chercher pour le même objet. Il répondit : « Ce jour-ci est réservé à ce jeune homme; s'il veut bien se sacrifier pour vous et m'autoriser à aller avec vous, je vous suivrai. » Voyant cela je lui dis : « Mais pas du tout; suis-les ou reste, comme tu l'entendras ». Je n'ai relaté ce fait que pour montrer quelle excellente éducation et quelles solides qualités il avait. Le Maghrib entier était épris de cet homme; les Abâdhites même qui se trouvaient à Sidjilmâsa lui envoyaient leur dîme dont il disposait comme il l'entendait.

Les Nefousa du Djebel avaient une telle adoration pour Abou'l Yaqzhan qu'en ce qui concerne leur religion, ses prescriptions et ses prohibitions, ils le plaçaient au rang que les Chrétiens, ont assigné à Jésus, fils de Marie. Ils ne faisaient, pour la plupart, le pèlerinage qu'après lui avoir demandé l'autorisation: les femmes lui envoyaient leurs fils ou leurs filles pour obtenir son assentiment. Quand il installait son pavillon et que les députations se rendaient auprès de lui, on ne dormait pas autour de ses tentes, on passait la nuit à proclamer Dieu et à réciter ses louanges, depuis le soir jusqu'à l'aurore. On faisait alors avec lui la prière de l'aube, puis les gens allaient dormir à quelque distance.

Lorsqu'Abou'l Yaqzhan eut affermi définitivement son autorité, une députation des Nefousa de la montagne, appelée Djebel Nefousa, se rendit auprès de lui pour lui demander de leur nommer un émir pris parmi eux. Abou'l Yaqzhan fit descendre les envoyées à la maison des hôtes et leur dit: « Faites une liste de tous vos noms et apportez-la moi. Puis il ordonna à son secrétaire d'établir le brevet de nomination et de laisser en blanc le nom du chef à désigner. Lorsque le chef de la délégation eut apporté la

liste nominative, le prince écrivit de sa main le nom du chef qu'il nommait, plia la lettre et la cacheta sans dire à personne quel était celui qu'il avait choisi. Puis il convoqua les envoyés et leur dit: « Voici le brevet; ne l'ouvrez qu'au Djebel Nefousa, quand vous serez arrivé chez vous ».

Les envoyés prirent la lettre; mais contrariés de ne pas savoir quel était le chef qu'on leur donnait, ils se rendirent chez Hamoud ben Bekr qui faisait partie de l'entourage d'Abou'l Yaqzhan et le questionnèrent : « Pas plus que vous, leur dit-il, je ne sais ce que contient la lettre. » Ils allèrent trouver 'Isa ben Fernâs qui leur fit la même réponse que Hamoud, puis interrogèrent les uns après les autres les Abadhites. Tous leur dirent qu'ils ne savaient rien. Enfin ils passèrent près de la demeure d'Abd el 'Aziz ben el Aouz. C'était un jurisconsulte éminent, auteur d'une Rih'la en Orient: mais il parlait sans mesure, et avait l'esprit léger; pour ces raisons, il était tenu à l'écart des assemblées et on se dispensait de le consulter sur les questions graves, Ils entrèrent chez lui à l'improviste. « Qu'avezvous et qu'est-ce qui vous amène? demanda-t-il. » — « Nous sommes heureux d'un côté, lui dirent-ils, contrariés de l'autre. » — « Et pourquoi? » — « Nous sommes contents d'avoir obtenu de l'Imam la nomination d'un chef et nous sommes contrariés de ne pas savoir quel est ce chef. » — « Comment, leur dit-il, vous ne savez pas qui il a nommé? » - « Non. » - « Il vous a désigné comme chef Aflah ben el'Abbâs. » — « Et qui te l'a dit ? » interrogèrent-ils. » — C'est Abou'l Yaqzhân ». Ils sortirent de chez lui et se rendirent chez Hamoud ben Bekr et 'Isa ben Fernâs : « Avec la situation que vous occupez auprès de l'Imâm et celle que nous avons auprès de vous, dirent-ils, vous nous avez caché le nom de notre chef et il a fallu que nous l'apprenions par un autre vous. » - « Par Dieu, répondirent-ils, nous n'en savions pas plus que vous. Qui vous a dit le nom? » — « 'Abd el 'Aziz ben el Aouz. » — « Et qui l'a dit à 'Abd el 'Aziz? » - « Abou'l Yaqzhan ». Sur ces mots, ils sortirent

en traînant avec colère leurs manteaux et ayant pénétré chez Abou'l Yaqzhan, ils lui dirent: « C'est toi qui as dit à 'Abd el 'Aziz ben el Aouz que le nom du chef des Nefousa porté sur ton brevet est celui d'Aflah' ben el 'Abbas? » Il répondit négativement. « Les Nefousa, continuèrent-ils, disent que tu l'as dit à 'Abd el 'Aziz en nous tenant à l'écart ainsi que les autres. » — « Ce fou a dit cela? s'écria Abou'l Yaqzhan. — « Mais oui », dirent-ils. L'Imam cria alors : « Bachir, prends avec toi un nombre suffisant de gardes et traîne ici sans le ménager 'Abd el 'Aziz ». Puis il ajouta: « Faites entrer les Nefousa et qu'ils attendent que le fou arrive ».

Un instant après, racontent Ḥamoud et 'Isa, on l'amena. « Qui t'a fait savoir, insensé, que j'avais désigné Aflaḥ ben el 'Abbâs comme chef des Nefousa? » lui demanda l'Imâm. — « C'est toi », répondit-il. — « En rève ou en réalité? » — « En réalité, » répliqua-t-il. — « Et comment cela? » — « J'ai constaté, dit-il, que lorsqu'on prononçait un nom quel-conque ton front se plissait et que quand on a nommé Aflaḥ ben el 'Abbâs ton front s'est déridé. J'ai compris que c'était lui que tu voulais. » — « Laissez ce fou, dit l'Imâm; il a réussi à pénétrer mon secret. »

Le règne d'Abou'l Yaqzhân continua d'être paisible et personne n'eut rien à lui reprocher dans ses actes; cependant ses enfants agirent quelquesois d'une façon contraire à leurs devoirs. Au sujet de la piété sévère de l'Imâm et de sa vie simple et pauvre, on raconte l'anecdote suivante : Abou'l Yaqzhân avait un serviteur, surnommé Abou Sâbeq, auquel il remettait le soin de toutes ses affaires domestiques et qui était chargé de donner les rations journalières à sa monture. Aḥmed ben Bachir m'a raconté ce qui suit, d'après le récit fait par Abou Sâbeq lui-même: Abou'l Yaqzhân s'était rendu un jour à l'habitation particulière qu'il avait à l'intérieur, à l'endroit dit Taselount, pour voir ses troupeaux et ses esclaves. Il n'en repartit que tard et rentra de nuit en ville. Je dessellai sa monture, dit Abou Sâbeq, et l'attachai à sa mangeoire. Puis je sortis pour

aller chercher sa ration d'orge chez un de mes compagnons de service. Je trouvai sa porte fermée. Je me rendis alors à la maison du beit el mal, l'ouvris, pris la ration nécessaire au cheval et lui accrochai sa musette, puis je rentrai à ma place, au palais. Il se trouvait qu'Abou'l Yaqzhân m'avait demandé plusieurs fois. Un serviteur que j'avais vu, monta lui dire que j'étais revenu. Il donna l'ordre de me faire monter. Il se reposait sur moi du soin de ses affaires et me demandait les nouvelles du dehors. « Qu'est-ce qui t'a retenu, me dit-il, et pourquoi as-tu tant tardé? » Je lui racontai comment, en l'absence de mon compagnon, j'étais allé à la maison du beit el mal et y avais pris la ration que j'avais donnée au cheval. « Ah! Abou Sâbeq, s'écria-t-il, je le jure par Dieu, Mohammed ne dormira, ne mangera et ne boira pas avant que tu sois allé remettre ce que tu as pris au bietel mal ». Je me rendis immédiatement chez mon compagnon, le fis sortir de sa maison et après lui avoir pris la ration d'orge, j'enlevai la musette au cheval; je mesurai ce qui restait, complétai ce que j'avais pris au beit el mal et l'y rapportai. Je mis le reste dans la musette que j'accrochai au cheval et revins chez Abou'l Yagzhan. Je le trouvai assis et m'attendant. « Quelles nouvelles, Abou Sâbeq »? me demanda-t-il. Je l'informai de ce que je venais de faire. « C'est très bien, dit-il, maintenant tu peux t'asseoir. »

Quand Abou'l Yaqzhan mourut on ne trouva en espèces dans sa succession que dix-sept dinars. Il se produisit, pendant le règne d'Abou'l Yaqhzan des événements qui eurent un tel retentissement qu'ils servirent de date aux naissances.

Le narrateur ajoute: Abou'l Yaqzhan mourut en l'an 281; il laissa un certain nombre d'enfants mâles, parmi lesquels Yaqzhan qui lui valut son surnom, et qui partit en pèlerinage du vivant de son père, Yousof surnommé Abou Hatem, Abou Khaled, 'Abd el Ouahhab, Ouahb et autres bien connus. A sa mort, les gens du peuple, les artisans et ceux qui étaient avec eux désignèrent comme

chef son fils Abou Hâtem sans consulter personne des tribus ou des autres groupes.

Abou Ḥātem était jeune et beau; il aimait à réunir autour de lui les jeunes gens, à offrir des repas et distribuer des vêtements. Sa mère qui s'appelait Ghezāla agissait en maîtresse dans les affaires d'Abou'l Yaqzhān et de sa suite. En un certain jour de fête à une époque où Abou'l Yaqzhān, vivant dans son palais, ne s'était pas rendu à l'oratoire avec les gens, le peuple avait hissé Abou Ḥātem sur un bouclier, et l'avait acclamé comme souverain. Abou'l Yaqzhān ayant appris le fait avait dit à sa mère : « Prends garde, Ghezāla, ton fils est devenu aujourd'hui un rebelle. »

## Gouvernement d'Abou Hâtem (Yousof ben Mohammed).

Quand Abou'l Yaqzhan mourut, dit l'informateur, ses fils étaient absents : Yaqzhan était en pèlerinage et Abou Hâtem avait été envoyé par son père avec une troupe composée de notables Zenâta pour protéger les caravanes venant de l'Est chargées de richesses considérables, pour lesquelles on redoutait une attaque des tribus Zenata. Pendant qu'Abou Hâtem était avec ces caravanes, des envoyés vinrent lui annoncer la mort de son père et son élévation au principat; en effet, dès la mort d'Abou'l Yaqzhan le peuple et les cavaliers s'étaient réunis sans prendre l'attache des tribus et avaient crié qu'il n'y avait à obéir qu'à Abou Hâtem. Il se trouvait alors à deux journées de marche au plus de la ville. Quand il arriva à la porte de Tâhert, le peuple se rassembla en masse devant et derrière lui, à sa droite et à sa gauche et le proclama roi. Il n'arriva à la mosquée cathédrale qu'au moment de la prière de midi. On le fit monter en chaire, on lui prêta le serment de fidélité, en proclamant Dieu autour de lui, puis porté sur les mains et les épaules, il fut conduit à sa demeure. On envoya ensuite des messages aux tribus, qui le proclamèrent également. Quand il eut définitivement le pouvoir et eut

été proclamé par tous, les gens de sa fraction, ses frères, ses oncles, ses cousins et des affranchis, voulurent à la suite d'un conciliabule secret qu'ils eurent avec lui le dérober aux regards du peuple et l'entourer d'une pompe royale. Mais le peuple refusa et revendiqua la liberté de l'approcher à tout instant comme il avait été habitué à le faire avant son Imâmat.

Plusieurs personnages de marque n'appartenant pas à la communauté abâdhite avaient déjà mis la main sur lui: parmi eux se trouvait un homme appelé Abou Mas'oud, originaire de Koufa, jurisconsulte connaissant parfaitement les doctrines koufites, puis un cheikh nommé Abou Danoum, aussi savant en droit que le Koufite, enfin un troisième appelé 'Alouan ben 'Alouan, qui n'était pas un jurisconsulte, mais qui avait de l'autorité dans la ville et était aimé du peuple. Ces personnages nourrissaient le dessein d'arrêter les progrès des Abadhites et d'étouffer leur doctrine. Il y avait parmi ceux qui approchaient parti culièrement Abou Hâtem deux hommes de la ville, guerriers et braves, qui avaient été les premiers à le proclamer souverain. Abou Hâtem savait qu'ils étaient très audacieux. En effet, un jour qu'il sortait de chez son père qui venait de lui infliger un blame au sujet d'actes répréhensibles, ils lui demandèrent ce qu'il avait : « Mon père vient de me quereller pour tel fait alors qu'il tolère cela chez mon frère, » leur répondit-il. - « Continue à faire ce que tu fais, lui dirent-ils; laisse-nous te débarasser de ce vieil imbécile. Nous pénétrerons chez lui, le tuerons et c'est toi qui auras le pouvoir ». En entendant ces paroles, il fut bouleversé et réprouva leur dessein. L'un de ces hommes s'appelait Mohammed ben Rabbah et l'autre Mohammed ben Ḥammad. Or on rapporta un jour à Abou Hâtem, alors qu'il était en lutte d'influence avec les cheikhs de la ville que ces deux individus avaient proposé à ces derniers de faire de lui ce qu'ils lui avaient proposé autrefois pour son père. Il ne douta pas de la vérité du propos quand il l'apprit. Il convoqua les gens de sa famille et un groupe des

habitants de la ville et leur dit : « Il faut que vous m'expulsiez Mohammed ben Rabbah et Mohammed ben Hammâd ». Sur son ordre, ils furent chassés de la ville.

Mohammed ben Hammåd avait à quelques milles de Tâhert une habitation connue sous le nom de Thalat où l'on trouvait à la fois des arbres, des cours d'eau, des cultures, des palmiers et des châteaux. Les deux bannis s'y installèrent et y menèrent l'existence la plus agréable. Mais le diable porta sur eux ses suggestions et fit son jeu autour d'eux en leur disant : « Comment des gens comme vous sont-ils bannis alors que c'est vous qui avez institué le pouvoir actuel? » Ils ne cessèrent d'envoyer alors à leurs frères de la ville des messages successifs : « Acceptez-vous, leur disaient-ils, que des personnages de notre rang soient bannis de la ville sans avoir commis une faute? » Leurs frères s'assemblaient et disaient : « Par Dieu, ils ontraison, » Ils résolurent alors de les envoyer chercher et de les faire rentrer en ville bon gré mal gré.

Au moment où Abou Hâtem s'y attendait le moins, il entendit la foule pousser les cris de Allah akbar autour de deux bannis. Il fut terrifié et sut qu'il n'y avait plus de repos à attendre. Les gens de son parti et de sa famille se réunirent autour de lui et dirent : « Nous t'avions fait prévoir ce qui arrive. Reste provisoirement au milieu de tes gens. Quant à nous, nous allons nous rendre dans notre forteresse où sont nos troupeaux et nos esclaves (cette forteresse connue sous le nom de Temalit se trouvait près des territoires occupés par les Loouâta). Lorsque nous y serons rassemblés et que nous verrons les Loouâta et autres tribus disposés à nous aider, nous te ferons sortir de la ville et tu nous rejoindras. Il firent ainsi. Quand les derniers des 'Adjem qui habitaient encore la ville virent ce qu'avaient fait les Rostemides, ils se réfugièrent dans leur forteresse. De leur côté, le Nefousa en firent autant.

Abou Hâtem resta quelques jours à Tâhert, puis il en sortit accompagné des notables de la ville, chrétiens ou autres, au nombre de cent environ. Parmi ceux qui l'avaient suivi se trouvaient des hommes qui étaient les vrais défenseurs de la ville; l'un d'eux s'appelait Bekr ben Bidi; un autre qui était chrétien s'appelait Bekr ben el Ouâhid; ces deux hommes étaient les deux cavaliers les plus réputés du Maghreb. Les gens du peuple avec les cheikhs de la ville restèrent dans les murs formant un groupe considérable. Comprenant que la guerre allait se déchaîner contre eux, ils se hâtèrent de se fortifier. Quand Abou Hâtem eut quitté la ville, tous les Loouâta se joignirent à lui. Il distribua de l'argent et donna des chevaux. Toutes les tribus du Sahara se rallièrent à lui, sauf celles qui occupaient la forteresse appelée Talghemt et les Sofrites qui étaient du parti de la ville.

Abou Hâtem ayant réuni ses troupes, se mit en marche et attaqua la ville de trois côtés, par le sud, l'est et l'ouest. Il dirigeait l'attaque en personne du côté sud avec les Loquata, les Rostemides et leurs parlisans. A l'est s'avancaient les 'Adjem accompagnés des Sanahdja et de ceux qu'ils avaient ralliés à eux. Du côté ouest, se trouvaient divers groupes avec les Nefousa. Un combat acharné s'engagea des trois côtés et partout les gens de la ville eurent le dessous. Du côté du sud, un homme de Demmet fut tué. Du côté de l'est périt un homme appelé Bani qui fut tué par les 'Adjem; il n'y eut pas de mort du côté de l'ouest. Le père de ce dernier tué était un homme de caractère violent. Pour venger la mort de son fils, ils se précipita sur un des 'Adjem, nommé Djan qui habitait la ville et le tua traîtreusement. Quand les gens connurent cette agression lache, ils coururent à sa poursuite pour lui faire subir le talion. Mais il s'enfuit et il fut imposible de savoir où il était passé.

Les gens se réunirent alors et dirent : « Nous faisons la guerre à nos adversaires afin de pouvoir prescrire le bien et défendre le mal. Puisqu'on tue des gens au milieu de nous sans raison légitime, allons trouver Abou Hâtem et faisons-le entrer dans la ville. Il tuera cet homme et ceux qui le soutiennent et jugera les autres comme il l'entendra

Ils envoyèrent ces propositions à Abou Hâtem qui répondit : « Je n'accepterai que si vous me livrez les cheikhs de la ville et ceux qui ont suscité cette révolte. » Les habitants de la ville se repentirent d'avoir fait des ouvertures et renoncèrent à leur projet. La guerre recommença.

Le narrateur ajoute : « Les notables de la ville tinrent ensuite conseil et dirent : Les tribus sont toutes liguées contre nous et les Abâdhites nous poursuivent avec rage. Ils ne cesseront de nous faire la guerre tant que nous n'aurons pas un chef rostemide professant les doctrines abâdhites. Vous savez que Ya'qoub ben Aflah est brouillé depuis longtemps avec son neveu et que depuis l'élévation au pouvoir d'Abou Hâtem il a quitté la ville pour s'installer chez les Zougâha; il ne s'est jamais mêlé aux luttes des Rostemides et n'a aidé son neveu ni de ses conseils ni autrement. Envoyez chercher Ya'qoub ben Aflah ».

## Gouvernement de Ya'qoub ben Aflah.

Lorsque les habitants de la ville eurent décidé de porter au pouvoir Ya'qoub ben Aflah, ils l'envoyèrent chercher, le firent entrer dans Tähert et le reconnurent comme chef. Dès lors la coalition des Abadhites fut rompue. Une partie d'entre eux se rallia à lui et un groupe de Louata se rallia à sa cause. La guerre n'en subsista pas moins entre Ya'qoub ben Aflah et son neveu Abou Hatem, mais les hostilités eurent un caractère peu grave. Les groupes principaux des Abâdhites étaient restés autour de Abou Hâtem. Une fois, Ouânoudin et sa troupe prirent les armes et Abou Hâtem s'avança de son côté. Ya qoub ben Aflah donna l'ordre de fermer toutes les portes, sauf une auprès de laquelle il prit position avec les habitants. Quand les soldats s'approchaient, il faisait charger contre eux. Les troupes restèrent ainsi dans l'attente jusqu'au moment de la prière de midi. Les Moueddens firent l'appel à la prière

entre les rangs des combattants et tous se mirent à prier. Ouânoudin et ceux qui étaient avec lui regardaient ce spectacle. Leurs intentions guerrières se modifiaient et ils se repentirent d'être venus.

Cependant Abou Ḥâtem et les 'Adjem qui le suivaient entouraient la ville du côté de l'est et tenaient leurs positions d'attaque, espérant pouvoir triompher. Les gens qui étaient du côté de la porte de l'est, ouvrirent cette porte et fondirent tous ensemble sur lui. Mais ils furent mis en déroute. Ouânoudin s'en retourna alors avec ses soldats. Dès lors, la guerre perdit de son intensité et tout le monde désira la paix.

Ya'qoub ben Aflah avait un caractère élevé et une grande austérité de mœurs. Il ne touchait jamais de ses mains ni un dinar ni un dirhem. Lorsque son intendant lui apportait ses revenus, il faisait mettre l'argent sous un bât qui lui servait de siège. S'il avait besoin de quelques pièces de monnaie il les sortait en les poussant avec une baguette. Quand il était en voyage et s'arrêtait chez des étrangers, il ne goûtait à aucun de leurs mets. Il avait des vaches qu'il faisait traire sous ses yeux dans un vase neuf. Quand il était rempli il le buvait en entier, puis il restait ainsi pendant trois jours sans prendre ni nourriture, ni ni boisson, ni aller à la selle. Il observait dans sa manière de se vêtir et de monter à cheval certaines particularités qui sortaient du commun: l'attache qui fermait son pantalon était placée sur le côté et il se mettait en selle tout droit devant lui. Il avait un cheval alezan qui n'eut pas son pareil dans le Maghrib, ni avant ni après lui. Il est resté proverbial jusqu'à ce jour.

La guerre entre Ya'qoub et son neveu durait toujours, mais sans acharnement. Tout le monde en était arrivé à désirer la paix, quand Abou Ya'qoub el Mazâti vint camper autour de Tâhert avec tous les Mezâta. Il commandait en véritable roi cette tribu. Les gens des diverses tribus se rendirent auprès de lui et lui dirent : « Tu devrais bien amener les deux partis à accepter un armistice auquel les gens se soumettraient pendant une période déterminée. Les communications sont interrompues et les gens n'ont plus à compter sur les labours ou le produit des troupeaux. » Il s'employa avec ardeur à cette besogne et amena les partis à désirer cette solution.

Ya'qoub, invité à choisir un délégué pour la conclusion du traité, désigna 'Abd Allah ben el Lemți, dont il a été question plus haut. De son côté, Abou Ḥâtem désigna Menkoud et Ibn Abi 'Ayâdh, des Loouâta. Des deux côtés, ou donna pleins pouvoirs aux délégués chargés de conclure l'armistice. Ils décidèrent de retirer le pouvoir à Abou Ḥâtem et à Ya'qoub pour une période de quatre mois pendant lesquels, les gens des deux partis auraient toute liberté d'aller les uns chez les autres, d'entrer en ville et de circuler dans les environs en toute sécurité. Le traité fut conclu sur ces bases. Les gens goûtant dès lors les douceurs de la paix, désirèrent la voir s'établir définitivement.

Quand Abou Hâtem rencontrait des notables de Tâhert ou des jeunes gens de la ville, il cherchait à les attirer à lui. S'il les trouvait dans de bonnes dispositions à son égard, il en profitait pour se les concilier tout à fait; quand il les sentait éloignés de lui, il leur distribuait de l'argent et des cadeaux. Il gagna ainsi à sa cause ceux qui poussaient à verser le sang et à piller les biens, ne cessant de travailler contre Ya'qoub pendant qu'Abou Ya'qoub el Mazâti s'employait constamment à rétablir l'ordre autour de lui.

Un jour que les habitants de la ville célébraient une de leurs fêtes, arrivèrent deux hommes qui étaient parmi les derniers non encore rentrés à Tâhert. Il n'était personne qui eût en ville un crédit plus considérable, des attaches de famille plus fortes et une parole plus sincèrement écoutée que ces personnages. L'un d'eux s'appelait Ahmed et l'autre Mohammed; mais ils étaient connus sous le nom d'Ibn Debbous. Ils amenaient avec eux leurs caravanes. Ils dirent aux gens : « Que ceux qui désirent la

paix montentà El Kenisa »; c'était le nom de leur maison.

Tous les habitants accoururent en masse, sauf cependant Ya'qoub et ses partisans et un certain nombre de cheikhs qui étaient hostiles à Abou Ḥâtem. L'un d'eux, nommé Ibn Mas'oud était le cheikh chargé d'administrer la ville. Quand il vit les gens se rassembler autour de ces deux hommes pour s'entendre avec eux, il monta à leur demeure et leur adressa des paroles menaçantes.

Le narrateur ajoute : « Lorsque la nuit arriva, Mohammed et Ahmed montèrent à cheval et suivis des gens qui connaissaient leurs projets, ils partirent pour se rendre auprès d'Abou Hâtem. Ya qoub et ses partisans instruits de ce qui se passait, montèrent sur leurs chevaux et se dirigèrent vers les Zouâgha.

Pendant qu'Abou Ḥâtem était dans le qṣar où il résidait, dans la vallée de la Mina, Moḥammed et Aḥmed, accompagnés des gens qui s'étaient ralliés à eux, pénétrèrent chez lui et lui dirent : « Tu vas monter à cheval à l'instant. » Il partit en leur compagnie n'ayant avec lui personne de sa famille ou de son entourage. Dès le matin, il arrivait à la porte de la ville. Les habitants se portèrent tous à sa rencontre.

## Entrée d'Abou Hâtem à Tâhert.

Quand Abou Hâtem fut entré dans la ville de Tâhert, dit le narrateur, il réunit les cheikhs abâdhites ou non abâdhites et les consulta pour savoir à qui il devait confier les fonctions de qâdhi des musulmans. « Lorsque ton père est entré dans la ville comme tu viens de le faire, lui direntils, il avait désigné pour ces fonctions Mohammed ben 'Abd Allah ben Abou Cheikh (le qâdhi dont nous avons parlé plus haut). Il a laissé un fils, nommé 'Abd Allah qui ne lui est inférieur ni en piété ni en science. Tu sais aussi bien que nous ce qu'il est sous ce rapport. » Il trouva leur choix excellent et le nomma qâdhi. Il leur dit ensuite : « Qui pen-

sez-vous que nous devions charger du beit et mal? — 'Abd el Raḥman ben Ṣouāb », répondirent-ils. Il approuva leur choix. Puis il leur demanda qui ils voulaient pour la police. Les uns lui dirent : « Désigne Zekkār; son fils a été tué devant toi et c'est un homme sûr ». D'autres proposèrent Ibrahim ben Miskin, qui avait toute l'énergie voulue pour appliquer la justice. Il les nomma tous les deux.

Au cours de ces guerres, la corruption avait gagné la ville et les mœurs s'étaient relâchées. Les habitants usaient publiquement de boissons enivrantes et des jeunes gens pour satisfaire leurs vices. Quand les deux personnages nommés ci-dessus eurent pris la direction de la police, ils mirent fin immédiatement à ces débordements en les réprimant au moyen des coups, de la prison et de la mise aux fers. Les jarres à vin furent brisées dans toutes les maisons, qu'elles appartinssent à des gens en vue ou sans influence. Les éphèbes et ceux qui en usaient s'enfuirent au sommet des montagnes ou dans le fond des vallées. Les gens furent ramenés à la justice; les méchants eurent peur et les innocents furent rassurés; les voleurs et les brigands se dispersèrent et les routes devinrent sûres et tout le monde put voyager tranquillement.

Abou Hâtem ne souleva aucun mécontentement; plus tard cependant, on lui reprocha d'arrêter les gens sur des soupçons et de les faire flageller sur de simples présomptions. Dans la ville, les qâdhis, les préposés au trésor public et à la police, les jurisconsultes abâdhites ou autres vivaient sans querelles et ne cherchaient pas à se desservir entre eux. Les mosquées étaient fréquentées et ils se rassemblaient régulièrement en leur cathédrale. Ils n'avaient rien à reprocher à leurs prédicateurs. Mais les juristes se plaisaient à soulever des questions et à les discuter entre eux. Chacun des groupes religieux voulait savoir pourquoi il était en désaccord avec l'autre. Lorsque des étrangers à la secte abâdhite voulaient présenter des arguments contre cette doctrine ils étaient bien accueillis et on discutait avec eux de la façon la plus courtoise. Les

Abâdhites étaient traités de la même manière que ceux qui ne suivaient pas leurs croyances.

Un jour que je me trouvais à la mosquée de Réhadna avec un notable abâdhite de la tribu des Hoouâra, nommé Solaïman et surnommé Abou Rabia', il me dit : « Pourquoi prétends-tu avec tes coreligionnaires et autres gens du Hidjaz et de l'Iraq que la vierge mineure, mariée par son père, n'a pas le droit d'option pour sa personne quand elle atteint sa majorité alors que vous dites que l'esclave mariée par son maître, puis affranchie, a ce droit? Il n'y a cependant pas de différence à établir entre l'esclave et la mineure. En effet, l'esclave ne peut disposer de sa personne; c'est son maître qui en dispose. Une fois affranchie et reconnue par suite maîtresse d'elle-même, vous lui accordez le droit d'option. La mineure ne dispose pas non plus de sa personne; son père seul en dispose. Or, alors qu'elle est devenue majeure et par suite maîtresse d'elle-même vous lui refusez le droit que vous accordez à l'esclave. La question est cependant la même ». Je rapportai cette conversation à plusieurs d'entre eux, avec les arguments que j'avais opposés à mon contradicteur. Les uns suivirent son argumentation, d'autres s'en écartèrent en traitant plus ou moins la question.

J'ai résumé ci-après la discussion que j'eus avec eux en exposant les raisons qu'ils me donnèrent directement ou que me rapportèrent ceux qui avaient leurs entrées chez eux. Voici donc ce que je dis à Abou Rabia' ou à d'autres interlocuteurs : « Nous permettons le mariage des mineures parce que le Prophète (que le salut et la bénédiction soient sur lui) épousa 'Aïcha, fille d'Abou Bekr, à l'âge de sept ans et consomma le mariage avec elle quand elle atteignit sa neuvième année. — Laisse cela, dit mon contradicteur. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Mais parle-moi d'après le Qorân ou emploie la méthode du raisonnement, car si je t'exposais la question d'après la tradition, tu ne pourrais en tirer un argument, attendu, comme tu le sais bien, que Dieu a permis à son Prophète

ce qu'il n'a pas permis au peuple, en ce qui concerne les femmes et leur nombre, le mariage avec la fille donnée sans dot, etc. Si tu as un autre argument produis-le, sinon tu restes court. » -- « Et si je te trouvais la preuve de la validité du contrat des mineures dans le Ooran, reviendrais-tu sur ton opinion?» --- « Dans le Qorân? » s'exclamat-il. - « Certainement, lui dis-je. » Il répéta trois fois sa question et trois fois je lui répondis affirmativement. « Eh bien, voyons, me dit-il. Dieu, qu'il soit béni et exalté sans cesse a dit : Quant aux femmes qui n'espèrent plus avoir leurs menstrues etc... et celles qui n'ont pas eu encore leurs mois. » — « Tu m'étonnes, interrompit-il; je te questionne sur le contrat de mariage et son annulation et tu viens me parler des retraites de viduité concernant les femmes qui n'ont plus leurs règles et celles qui ne les ont pas encore. » - « Ce n'est pas cela du tout, Abou Rabia', luis dis-je, tu ne vois pas où je veux en venir. » - « Et qu'est-ce qui m'échappe? » demanda-t-il — « Ces retraites légales mentionnées dans le Ooran ont-elles lieu à la suite du divorce ou sans divorce? » — « De divorce », dit-il. — « Peut-il y avoir divorce sans qu'il y ait eu contrat de mariage? » - « Non ». - « Parmi les femmes qui n'ont plus l'espoir d'avoir leurs menstrues, faut-il compter celles qui sont arrivées à un âge où leurs pareilles n'ont plus leurs règles? » — « Parfaitement. » — « Et celles qui n'ont pas eu leurs règles sont bien celles qui sont encore mineures? » — « Oui », dit-il. — « Dieu ne les a-t-il pas obligées à la retraite légale? » - « Oui » - « Est-ce à la suite du divorce ou sans divorce? » - « A la suite du di. vorce ». — « Eh bien peut-il y avoir divorce s'il n'y a pas eu contrat de mariage?»

Il se tut et ne trouva rien à répondre.

Je rapportai les termes de notre discussion à un tiers. Il me dit : « Il y a dans ton argumentation un vice que l'on peut faire valoir contre toi. » — « Quel est-il? » lui dis-je. — « Dans la parole de Dieu « celles qui n'ont pas eu leurs règles » il faut entendre celles qui par nature n'ont pas

de règles; ce sont les femmes majeures et non les mineures. » — « Il y a là, lui répondis-je, une faute contre la langue qui te vaut une humiliation plus grande que celle de ton ami. » - « Et comment cela?» dit-il. - « La particule lam (لم) ne s'emploie là qu'en réservant le futur. Si le passage avait le sens que tu lui attribues, il y aurait la (1) au lieu de lam (لم) parce que la exprime une idée de négation complète. Ainsi quand on dit : Une telle n'a pas ses mentrues (بلانة لاتحيص), c'est qu'on nie pour elle la fonction menstruelle; c'est comme s'il y avait : elle est de celles qui n'ont pas de règles. Au contraire, quand on dit : Une telle n'a pas eu ses règles en employant la particule lam (لم تحص) cela signifie qu'elle n'a pas encore eu ses règles, mais qu'elle peut les avoir dans l'avenir. » Il arrivait parfois que leurs prédicateurs détournaient un mot de son sens réel, à seule fin d'établir le point qu'ils voulaient.

J'ai assisté aux sermons de plusieurs de leurs prédicateurs: le premier était Ibn Abou Idris, le second Aḥmed et-Tih, le troisième Abou'l 'Abbas ben Fethoum, le quatrième Aḥmed ben Seffâr et le cinquième Aḥmed ben Mansour.

J'entendis une fois Aḥmed et-Tih réciter le Qorân; après avoir terminé l'invocation quand il arriva au passage: « Par la révélation de celui qui a créé la terre et les cieux élevés; c'est le Miséricordieux qui a exercé son empire sur le trône » il donna au mot un sens autre que le vrai et pour prouver ce qu'il voulait et lui donna la signification de « s'installer sur le trône.

Tous les prédicateurs que j'ai vus dans leurs chaires n'employaient pour leurs sermons que les khotbas du prince des croyants, 'Alî ben Abou Țaleb, à l'exception de la khotba du tah'kim. Quand ils avaient prononcé la première khotba, ils se levaient pour la seconde et prononçaient la formule du taḥkim. Je donnerai plus loin la khot'ba du taḥkim.

Telle fut leur manière de faire jusqu'au moment où un des leurs, nommé Ahmed ben Manhour, fut chargé des fonctions de khațib. Je l'entendis faire le sermon qu'on trouvera ci après et prononcer à la suite la khoțba du taḥkim. L'ayant rencontré, je l'arrêtai pour l'entretenir et lui dis : « La khoțba que je t'ai entendu réciter aujourd'hui n'est pas celle que prononçaient tes prédécesseurs. » Il me répondit : « C'est'Othmân ben Ahmed ben Yhiadj qui m'a engagé à la faire (c'était un de leurs personnages en vue auquel on ne résistait pas quand il manifestait un désir), je l'ai récitée en chaire, parce qu'il m'a dit qu'il la trouvait bonne :

Voici le texte de cette khoțba:

« Louanges à Dieu qui par sa grâce a donné l'existence aux créatures et les a comblées de ses meilleurs bienfaits. Il a accordé à tout homme la faculté de chercher dans son enfance ce qui est nécessaire à sa nourriture et a placé à ses côtés des êtres chargés de prendre soin de lui jusqu'au moment où il peut se passer de leur assistance. Puis, à cet homme devenu majeur, il a fourni au moyen de ses versets des arguments probants, l'a mis en garde par ses avertissements et lui a fait prévoir par ses avis les conséquences de ses actes. Il est éternel avec ses attributs et ses noms; il ne peut être compris dans le temps ni limité par l'espace. Il a créé les espaces et les temps, puis exerçant sa puissance sur le ciel, qui n'était que fumée il dit au ciel et à la terre : « Venez de gré ou de force; ils dirent : Nous venons en toute obéissance<sup>1</sup> ». Il disposa alors le ciel de la plus belle manière et lui donna une forme sans avoir de modèle, sans l'élever sur des piliers visibles et sans recourir à l'aide de personne, étant trop grand pour avoir besoin du concours d'un associé ou d'un auxiliaire; puis il l'embellit pour ceux qui regardent et y plaça des étoiles destinées à lapider les démons'. Que Dieu, suprême créateur, soit béni sans cesse; il est trop élevé pour que les hommes

<sup>1.</sup> Qorán, s. XLI, v. 10.

<sup>2.</sup> Qorán, s. LXVII, v. 5.

puissent chercher à la décrire suivant leur idée et que ceux qui suivent une doctrine se prononcent sur sa religion suivant leur caprice : car en nous donnant le Qoran, il en a fait un guide pour les fidèles, une direction pour les croyants, un refuge pour ceux qui sont en contestation, un arbitre pour ceux qui sont en désaccord. Il a appelé ses amis les croyants à suivre sa révélation et leur a ordonné, quand ils ne seraient pas d'accord sur l'interprétation de ses paroles, de s'en référer aux dires de son envoyé, que le salut et la bénédiction soient sur lui. Il s'est prononcé sur l'autorité suprême de son livre quand il a dit (qu'il soit loué et glorifié) : Vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez à l'apôtre et à ceux d'entre vous qui exercent l'autorité (Portez vos différends devant Dieu et devant l'apôtre, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. Ceci est le mieux et c'est la meilleure manière d'interpréter1.

« Son prophète s'est pieusement astreint, quand le peuple avait recours à lui pour l'interprétation d'un point douteux, à expliquer le sens de ce que Dieu lui avait révélé, en lui disant : « Nous ne t'avons révélé le livre que pour que tu leur expliques ce qui est le sujet de leurs controverses <sup>2</sup> ». Il n'a pas laissé aux hommes la liberté de discuter sa religion suivant leurs opinions et ne les a pas autorisés à se laisser aller à leurs caprices ce qui aurait donné naissance à des règles sans cesse nouvelles, à des avis arbitraires et sans fondement. Non, il a fixé et énuméré tous les points de sa loi et a donné des ordres précis sur toutes choses « pour que celui qui devait périr pérît avec ses preuves évidentes et que celui qui doit vivre vécût avec les mêmes preuves <sup>2</sup> ».

« Je lui adresse les louanges qui peuvent lui agréer et célébrer ses bienfaits, en te priant de m'aider à conserver

<sup>1.</sup> Qorán, s. IV, v. 62.

<sup>2.</sup> Qorân, s. XVI, v. 66.

<sup>3.</sup> Qorán. s. VIII, v. 44.

le dépôt qu'il nous a demandé de garder et d'observer fidèlement les lois qu'il nous a confiées.

- « Je crois en lui avec la foi de celui qui lui offre un culte pur et sincère et est entièrement voué à son obéissance. Je mets mon appui en lui, en me livrant complètement à sa volonté, en me confiant à lui, sans autre désir que lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, seul et sans associé, en reconnaissant son pouvoir suprême et son unité, en proclamant sa majesté et sa gloire, avec la crainte de voir s'exécuter les menaces qu'il a faites.
- « J'atteste que Mohammed est son serviteur et son apôtre, qu'il a choisi pour lui-même comme ami et qu'il a agréé pour ses créatures comme prophète. Puis il lui a donné la force nécessaire pour accomplir la mission qu'il lui avait confiée, poursuivre avec persévérance la remise du dépôt dont il était chargé et appeler sans se lasser les hommes à son Dieu, en s'abtenant de leur faire parvenir des prescriptions douteuses, toujours prêt à éclaircir ce qui paraissait obscur. Sans se laisser détourner par les critiques, sans être influencé par les défections, il n'obéissait qu'à Celui qui l'avait envoyé; il prêchait la vérité et éteignait le feu de l'infidélité, ne craignant, pour Dieu, le blame de personne ; aucune contrainte n'a pu le forcer à s'en détourner. Dieu l'avait envoyé, au moment où, le monde languissant depuis longtemps sans apôtres, les voies tracées s'étaient effacées. Les peuples et les religions comprenaient alors deux catégories d'hommes; d'une part des savants entêtés dans leur orgueil; de l'autre, des ignorants cherchant à savoir.
- « Le savant qui avait été le premier à faire défection, poussé par Satan et s'obstinant dans sa révolte, se refusait à entrer dans la religion de la vraie foi. L'ignorant, confiné dans son égarement, ne sachant que faire, attendait l'exemple et la direction des autres. Ils ne cessèrent de faire usage des flèches pour consulter le sort et de chercher protection auprès des idoles, pendant que le

Prophète les gardait comme un troupeau au pâturage et les appelait à la demeure du salut. Il ne cessa les exhorter par des signes et de les frapper par des miracles juqu'au jour où les partisans des diverses religions que Dieu voulut seconder de son assistance marchèrent dans la bonne voie. Il fit parvenir les versets précis, éclaircit ceux qui étaient douteux et interdit de se prononcer sur la religion en obéissant aux passions. Dieu a clos par lui la série des prophètes, a parfait sa religion par son intermédiaire et a formulé par sa bouche les obligations qu'il a imposées aux hommes. Que Dieu répande les bénédictions sur lui, sur sa sainte famille sur ses frères les envoyés et sur ses amis les croyants! »

Le prédicateur s'assit, se leva ensuite et dit : « Louange à Dieu. Nous implorons son assistance et son pardon; nous croyons en lui, lui demandons de nous diriger et de nous secourir, ne reconnaissant d'autre puissance et d'autre force que la sienne. Nous cherchons un refuge auprès de lui contre les iniquités de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui que Dieu dirige est seul dirigé; celui qu'il égare ne peut trouver de guide 1. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu, que Mohammed est son serviteur et son apôtre qu'il a envoyé avec la bonne direction et la religion de la vérité pour assurer son triomphe sur toutes les religions, malgré la résistance des polythéistes. Dieu est notre souverain, Mohammed est notre prophète, l'Islam est notre religion, la Ka'ba est notre qibla et le Qorân notre guide suprême. Nous acceptons comme licite ce qu'il a permis et comme illicite ce qu'il a interdit : nous n'acceptons pour lui ni changement ni modification et ne voulons l'échanger contre aucun prix. Il n'y a de commandement que celui de Dieu; nous le proclamons, suivant en cela la parole de Dieu et la sonna de son Prophète (que Dieu répande sur lui ses bénédictions!) contrairement à l'opinion des partisans de l'innovation.

<sup>1.</sup> Qorán, s. VII, v. 177.

« Il n'y a de commandement que celui de Dieu; nous le proclamons hautement et formellement, en nous séparant de tous les ennemis de Dieu. Il n'y a de commandement que celui de Dieu, malgré la volonté des tyrans et de ceux qui jugent autrement que d'après la révélation divine.

« Je déclare que ceux qui ne jugent pas en se conformant à ce que Dieu a révélé, sont des infidèles, des oppresseurs et des impies.

« O mon Dieu, répands tes bénédictions sur Mohammed et sur la famille de Mohammed; accorde ta miséricorde à Mohammed et à la famille de Mohammed; bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni, favorisé et pris en piété Abraham et la famille d'Abraham; tu es digne de louange et tu es glorieux.

« O mon Dieu, bénis les deux troupes saintes des Mohadjirin et des Ansar et ceux qui les ont suivis dans la voie de la vertu!

« O mon Dieu, sois miséricordieux pour les Chorat qui ont combattu dans ta voie, et ont montré leur excellence dans l'Islam!

«O mon Dieu, bénis les deux saints khalifes qui ont succédé à ton Prophète Moḥammed, Abou Bekr et 'Omar, imâms de la voie droite, pour s'être conformés fidèlement aux prescriptions de ton livre et avoir suivi la Sonna de ton Prophète.

« O mon Dieu, accorde la prospérité à l'émir Yousof ben Moḥammed : conserve-le et fais prospérer ce qu'il dirige; seconde-le dans la voie du bien et aide-le à l'accomplir. Accorde-lui par ta grâce des aides et des auxiliaires soumis à ton obéissance. Fortifie par son intermédiaire l'Islâm et ses fidèles; humilie par lui l'infidélité et ceux qui la pratiquent. Prête-lui un puissant secours, accorde-lui une large protection et donne-lui une puissance victorieuse. Ton aide et ta protection suffisent.

« Pardonne-nous et à nos frères qui nous ont

précédés dans la foi et ne laisse pas pénétrer dans nos cœurs des sentiments de haine pour ceux qui croient. O notre Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux<sup>1</sup>».

Puis, il récita la sourate : « Dis, Dieu est unique \* », et descendit de la chaire.

<sup>1.</sup> Qorán, s. LIX, 10.

<sup>2.</sup> Qorán, s. CX, 11.

Angers. - Imp. A. BURDIN et C10, 4, rue Garnier.